

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

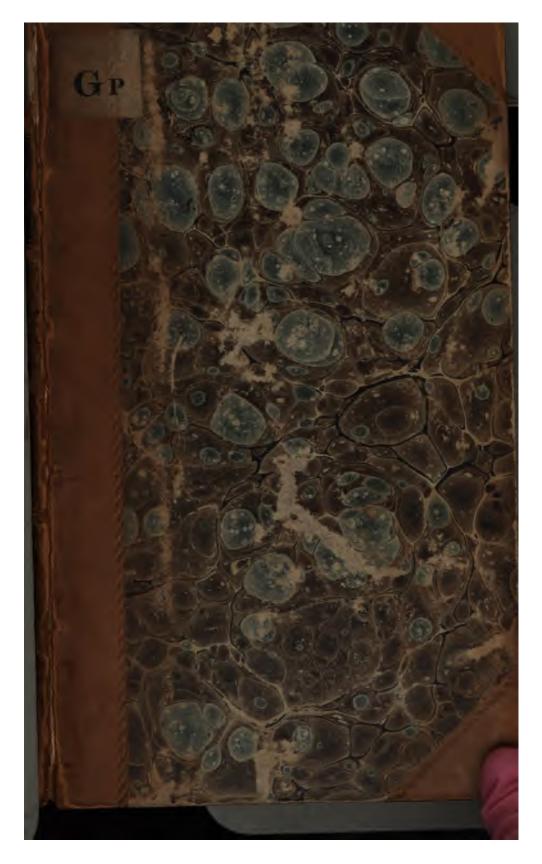



26,479.

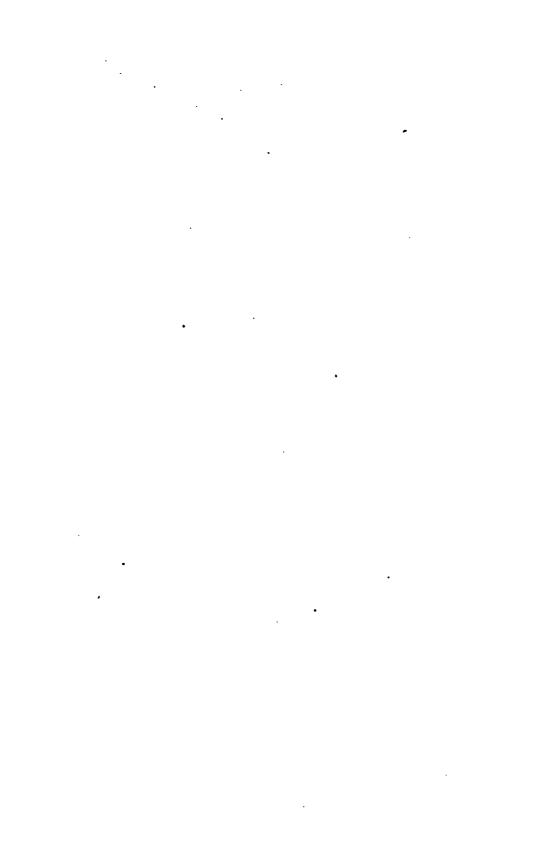

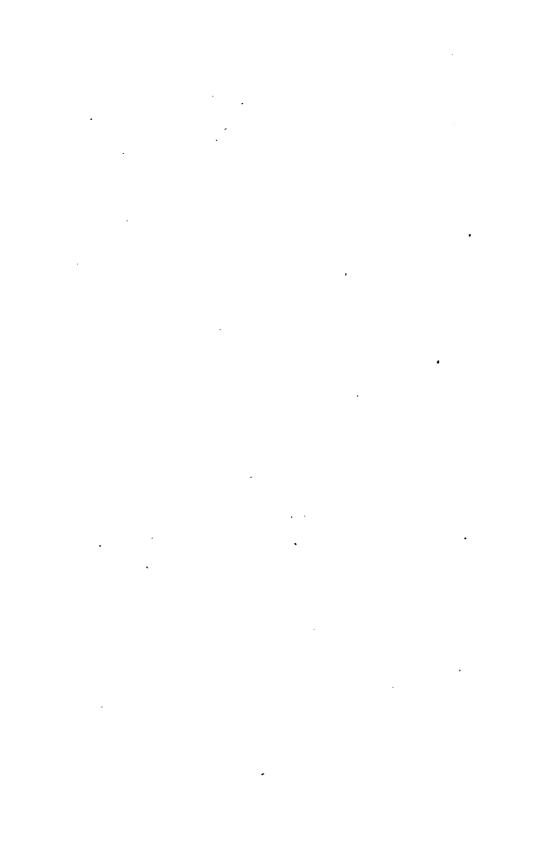

· -1: 1520

# HELLANICI LESBII FRAGMENTA

E VARIIS SCRIPTORIBVS COLLEGIT

EMENDAVIT ILLVSTRAVIT

COMMENTATIONEM

DE HELLANICI AETATE VITA
ET SCRIPTIS IN VNIVERSVM

PRAEMISIT

ET INDICES ADIECTT
FRIDERICVS GVILIELMVS STVRZ.

EDITIO ALTERA
AVCTA ET EMENDATA

GVLIELMI CANTERI SYNTAGMA

DE RATIONE EMENDANDI GRAECOS AVCTORES.

LIPSIAE
SVMTIBVS C. H. F. HARTMANNI
cidiocccxxv.

479



# LECTORI

S. D.

### FR. GVIL. STVRZ.

Ne forte mireris, me bonas meas horas consumsisse in colligendis, emendandis et illustrandis operum Hellanici reliquiis et hanc operam sine vlla spe vtilitatis a me susceptam existimes: en! paucis hoc loco exponere consilii mei rationem visum est. Scilicet quum ego ante annum, et quod excurrit, non solum ad penitius cognoscendam historiam Graecam omninoque antiquam, verum etiam ad colligendam dissertationi de dialecto Alexandrina scribendae materiam, constituissem studiose perlegere et diligenter inter se conferre variorum, et antiquorum et recentiorum qui illos illustrarent, scriptorum libros: praeter alios legi etiam Salmasii scripta, in his commentarium de hellenistica. Vt autem ex eo, quod non data opera — quae fuisset opera insana - sed inter legendum, excerpseram variorum antiquissimorum scriptorum fragmenta passim sparsa et nondum a quoquam collecta, intelligere quilibet facile potest, me non tempus perdidisse conquirendo: ita fateor, me primum cogitare coepisse do nonnullis eorum coniunctim edendis, postquam legissem laudatum illum librum Salmasii. Ibi enim passim vir magnus Hellanici et Pherecydis auctoritate vtitur eo consilio, ut demonstret, quod quidem aliis

argumentis demonstrari recte potest, olim vnam fuisse linguam Graecam, quae demum post emissas colonias, Ionicam maxime et Aeolicam, pepererit plures dialectos. Quam viri egregie docti sententiam, quia per temporis angustias tum non potueram satis examinare, secutus et ipse quodammodo sum in dissertatione de dial. Alex. p. 11. sed ita tamen, vt in nota subjecta p. 12. ostenderem, magna hoc in genere cautione opus esse, et me hoc aliquando vberius explicaturum esse promitterem. Vt igitur, quid nunc mihi statuendum de illa Salmasii sententia videatur, promissi memor exponam, omnino nego eam posse pro vera haberi. Nam vt ex vsu loquendi et lingua Hellanici colligi posset antiqua linguae Graecae natura, opus erat, vt Hellanicus aetate praecederet migrationes illas Graecorum in Asiam, et vt ipsa eius verba superessent. Neutrum vero nos recte possumus affirmare. Satis enim apparebit e commentatione mea de Hellanico 6. 2. Hellanici aetatem fere incidere in Olymp. 71, 1. hoc est, Hellanicum mille fere annos post illas migrationes vixisse. Idem patet e fragm. V, vbi Hellanicus ipse traditur exposuisse de colonia Aeolica ab Oreste deducta, et e fragmm, XI et XII, vbi de Neleo, coloniae Ionicae duce, eiusdem Hellanici narratio extat. Taceo multa alia argumenta. Alterum illud, quod proposui, quin negari a quolibet debeat, nemo videtur posse dubitare. Conf. Commentat. de Hellanico S. 8. Non plane eodem, sed tamen non admodum dissimili, modo statuendum arbitror de Pherecydis fragmentis, de quibus et ipsis, εί μή τι άναγκαῖον άποκωλύει, breui fortasse dicturus sum. Etsi igitur hunc quidem vsum, quem Salmasius tribuebat locis Hellanici, hi praestare non possunt: tamen tales reliquiarum e veterum scriptorum libris, tanquam tabularum e naufragio, collectiones non vtilitate carere, non opus est vt ego demonstrem, quum argumenta huius rei, praeter multos alios, be-

ne exposuerit Ioh. Andr. Suchfort in praesatione ad fragmenta Stesichori Lyrici, cum epistola Heynii a se edita Goettingae 1771. 4. et multa virorum insigniter doctorum exempla hoc meum consilium adiuuent. Vnum addo, quod dubito an ab aliis allatum sit. Non parum enim conferre tales collectiones eq possunt, vt in alicuius rei veritate per auctoritatem scriptoris alicuius idonei confirmanda, rectius versari discant homines alias non indocti, sed hoc in genere saepe negligentes. Nam quum, praesertim in antiquitatibus et genealogiis explicandis, scriptores antiqui, quorum integri libri supersunt, saepe nos destituant, argumenta peti a multis solent e scriptoribus recentioribus, maxime e Grammaticis et Scholiastis. Qui quam parum auctoritatis ipsi habere possint in narrandis rebus vetustissimis, sponte quisque perspicit. Ergo laudari testes debent scriptores antiquissimi, quorum loci a recentioribus seruati sunt. Viderunt hoc et recte secuti sunt multi viri docti, Meursius, Salmasius, Fischerus, cuius in his litteris institutione me olim vsum esse, semper gratus recordabor, Heynius et alii. Sed multi etiam — neminem autem nomino turpiter hic peccarunt. Neque vero illud, quod Hellanicus multa tradidisse reperitur, quae ad mythicam doctrinam potius quam ad historiam pertinerent, puto mihi oppositurum quenquam esse, qui verum et iustum mythorum vsum vel expertus ipse cognouerit, vel didicerit e virorum doctissimorum hac de re dissertationibus, quarum breuissima, sed optima eadem et plenissima, debetur Heynio, in praefatione ad notas in Apollodorum p. 4 — 9.

Iam dicenda quaedam sunt de ipso modo, quo in toto hoc libro scribendo vsus sum. Et ad priorem quidem eius partem quod attinet, in chronologia constituenda ducem fere semper secutus sum Simsonum, quia in plerisque fide dignus videbatur. In reliquis videbor fortasse nonnullis nimius esse in con-

iecturis. Qui igitur ita existimant, ii perpendant quaeso, me coniecturas proposuisse tanquam coniecturas, et doceant me certiora. Nam de coniecturis ego quidem cum nemine pugno, ita tamen, vt nec aliis liceat meras coniecturas, quamuis fortasse meis verisimiliores, pro veritate vendere. Notae, quas addidi Hellanici locis, ex meo consilio versari inprimis debebant vel in emendandis Hellanici verbis, vel in iisdem explicandis, vel in illustranda re ipsa. Primi generis notae an vhique satis facturae sint viris rei criticae me peritioribus, possit fortasse dubitari. Est haec res longi temporis, studii acerrimi, diligentiae incredibilis, ingenii denique non vulgaris. In his igitur si quid mihi minus bene cesserit, facile me veniam impetraturum esse spero a viris eruditis, et vt rectiora suppeditent, humanissimis precibus rogo. Ex altero genere paucas adspersi. Neque enim verba Hellanici, vt quidem nunc seruata leguntur, magna laborant difficultate. Si cui tamen vel pauciores iusto videantur, vel plures, permittam ego illi, vt suo sensu fruatur, ille vicissim mihi permittat, vt ego meo. Maximus numerus est illarum notarum, quibus rem ipsam, de qua agitur, illustrare volui ita, vt vel Hellanici narrationem cum narrationibus aliorum compararem, et, quaenam praeferenda mihi videretur, ostenderem, vel nounulla intelligentiae impedimenta, inprimis ab orationis breuitate obiecta, collatis aliis, qui rem eandem plenius tradidissent, scriptoribus, removerem, vel omnino quaedam afferrem ad defendendam atque confirmandam Hellanici sententiam. Hoc genus notarum fateor mihi difficillimum videri, non modo quia in tanta scriptorum, qui conferri et laudari necessario debent, multitudine insignis errandi occasio et facultas est, sed multo magis propter peruersum seculi morem, quo fit, ut nisi quis, mentione alicuius rei vel leuiter iniecta, statim congesserit et coacernauerit nomina innumerorum librorum et

libellorum, cuiuscunque tandem pretii, is valde verendum sit ne indoctus et labori quem suscepit perferendo impar existimetur. Iam non quidem ego negare ausim, vtile esse, vt de re, quae iam ab aliis bene tradita sit, non denuo multis exponatur, et lectores potius remittantur ad corum scripta, qui rem illam recte docuerint. Sed nonne melius lectorum vtilitati consulitur, si laudemus vnum atque item alterum de argumento proposito librum, quam si immensam librorum, quos nunquam vidimus, copiam e diariis et actis litterariis corradamus, et sine vllo iudicio, ad solam manuum industriae ostentationem, lectoris oculis subiiciamus? Nonne aliud est, afferre quae ad rem propositam facilius et melius intelligendam faciant, aliud, bibliographiam condere? Quis v. c. ad fragm. LXII. p. 92. sqq. desiderabit (Kleffelii) Apologiam Sardanapali, quae extat in Observatt. selectis ad rem litterariam spectantibus, T. X. (Hal. 1705 8.) p. 398--424. Ego certe adeo nihil ex ea profeci, vt eam recte mihi videar silentio praeterire potuisse. Itaque quanquam cum multis viris grauibus et vere eruditis pessimam istam consuetudinem plane damno: tamen hoc ei dandum putani, vt de nonnullis rebus, tanquam de Areopago, de eunuchis, e. s. p. de quibus multi libri praeclare scripti extant, plures laudarem, quam reuera mihi opus esse videretur. Nunquam vero, nisi vbi id diserte addidi, laudaui librum aliquem, quem non ipse vidissem atque legissem. Nolo enim omnia scire atque legisse videri. Si tamen alicubi librum aliquem, qui laudandus fuisset, vel ignorans vel oblitus vel aliis de causis omisi, non respuo iustam et aequam animaduersionem. Neque enim omnia possumus omnes, et nullius saltem negligentiae mihi conscius sum. Idem iudices velim de omissis forte quibusdam Hellanici locis, quales inprimis fieri potest vt plures reperiantur apud Eustathium, cuius in Homerum commentarios non-

#### viii PRAEFATIO EDITIÓNIS PRIORIS.

dum integros perlegi, sed data occasione, quum illos aliis de causis euoluissem, fragmenta Hellanici in iis reperta enotaui. Omninoque operam dedi, vt appareret, me nullo modo defendere velle meos errores, neque tantum aequo animo laturum esse virorum doctorum animadversiones, sed gratiam adeo iis habiturum.

## LECTORI

#### ITERVM SALVTEM.

Haec fere scripseram Lipsiae adhuc degens, anno 1787. Eo enim anno primum edidi Hellanici Lesbii operum reliquias. Atque hac editione usus vir quidam doctus in Disputatione on certain early Greek Historians, mentioned by Dionysius of Halicarnassus, quae inserta legitur Museo Critico, or Cambridge Classical Researches, Nr. V. June 1815. p. 90 - 107. omnia, quae ego collegeram, sed fere sine vlla annotatione, repetiit, nihil vero, quod non ipse attulissem, afferre potuit, neque omnino quicquam mutauit, nisi quod interdum fragmentum aliquod ad aliud Hellanici opus retulit, quam ego. Et sane multa fragmenta, quae ex quo Hellanici libro desumta essent non constaret, quia scriptores, a quibus seruata sunt, id indicare omiserunt, possunt nonnullis videri ad alia opera pertinere, quam mihi. Ea vero de re, quum sit incertissima, et de qua nunquam sperari possit omnium eruditorum hominum consensus, cum nemine pugno, atque dissensionem facile fero.

Accipe etiam alia. Illius librarii, qui primae illi editioni sumtus suppeditauerat, filius anno 1796.; quo facilius venderentur *Demetrii Cydonii* opusculum de contemnenda morte, *Antonini Liberalis* Transformationum congeries, *Aesopi* et *Babrii* fabulae nonnullae, et *Pselli* Synopsis legum, Hellanicum meum agmen ducere iussit in collectione scriptorum, quos

modo nominaui, eamque inscripsit Auctores Graeci minores. In hac collectione, quae me nesciente, neque adeo velente, facta est, nihil noui accessit nisi nomen et inscriptio, ita vt anno 1796. Hellanici fragmenta iterum edita fuisse recte dicere nemo possit. Secunda igitur est, quae nunc demum prodit, editio. Et hanc in ipsa libelli fronte videor mihi recte dixisse non tantum emendatam, id quod per se intelligi poterat, sed etiam auctam. Accesserunt enim fragmenta circiter viginti, et annotationes multo quam in prima editione vberiores. Praeterea ut scirent lectores, quibus scriptoribus fragmenta Hellanici deberentur, addidi hic statim eorum catalogum, quod ipsum de Pherecydeis feceram.

#### INDICVLVS

spiriture and a marting of the companies of Historican

# SCRIPTORVM VETERVM

e quibus vel ea, quae ad vitam Hellanici pertinent, vel ipsorum eiusdem operum reliquiae depromtae sunt:

Agathemerus.

Agathemerus.
Anonymus de mulieribus bello claris.
Antigonus Carystius.
Aristides.
Arriani Dissertationes Epicteteae.
Athenaeus.
Auieni descriptio orae maritimae.
Bekkeri Anecdota Graeca.
Bibliotheca Coisliniana.
Chronicon Paschale.
Cicero.
Clemens Alexandrinus.
Constantinus Porphyrogenitus de Thematibus.
Cyrillus contra Iulianum.

Damascius περί άρχων. Diodorus Siculus. Dionysius Halicarnassensis. Donati Commentarius ad Terentium. Etymologicum Magnum.
Eudociae Violarium.
Ensebius in Chronico. de Praeparatione euangelica. Eustathii ad Homerum Commentarii. Fulgentius. Gellius. Georgius Cedrenus. Syncellus. Harpocration. Hermogenes. Hesychius. Iosephus. lustinus Martyr. Lucianus. Lutatii Scholia ad Statium. Marcellinus in vita Thucydidis. Parthenius: Pausanias. Phauorinus. Photii Bibliotheca. Plinius maior. Proclus in vita Homeri. ad Hesiodum.
Scholiastes Aeschyli.
Apollonii Rhodii. Aristophanis. Dionysii ad Téxunu. Euripidis.

> Hesiodi. Homeri.

Pindari.
Platonis.
Sophoclis.
Theocriti.

Sotion de fluuis.
Stephanus Byzantinus.
Strabo,
Suidas.
Theodoretus.
Theophylactus Simocatta.
Thucydides.
Tractica Commentarius ad Incorphynapsy.

Tzetzis Commentarius ad Lycophronem.

Zenobius.

Indices item adieci et scriptorum in annotationibus emendatorum, et rerum ac verborum memorabilium.

Auxi vero hanc alteram Hellanici editionem etiam alio modo. Comitem enim ei esse iussi libellum et rarissimum et viilissimum, GVLIELMI CANTERI de ratione emendandi Graecos auctores Syntagma, cuius nouam editionem iam olim ad Hellanici Fragm. II. promiseram, quae quibus de causis tam diu intermissa et in hunc vsque diem dilata sit, in hac altera Hellanici editione ad eundem locum pag. 42. indicandum putaui. Iam quanquam mea Canteriani libelli editio nunc ob easdem causas minus, quam olim mente conceperam aucta apparet, tamen vel sic eam viris doctis non ingratam futuram esse sperabam. Nam Canterus Syntagma suum primo quidem suae Aristidis versioni Latinae, quam Basileae 1566. fol. publicauit, et, nisi fallor, etiam secundae Nouarum Lectionum editioni, quae eodem anno exiit, subiunxerat, sed Paulus Stephanus in Graeco - Latina eiusdem Aristidis editione, quam anno 1604. 8. curauit, omiserat. Deinde idem Syntagma Canterus Nouis Lectionibus, Antuerpiae 1571. 8. tertium editis, recens auctum ad-

Hae vero Lectiones, etsi ab Iano Grutero Tomo tertio Lampadis artium insertae sunt, tamen, quod Fabricius Biblioth. Graec. Vol. I. pag. 833. (Vol. II. p. 745. edit. Harles.) iure miratur, non additum habent nobile illud Syntagma, quod adeo separatim non raro venditum fuisse scio. Nam tertiae Nouarum Lectionum editioni, quam emeram, non additum inueni, sed postca tanquam libellum separatim vendi solitum, et summae raritatis, nactus sum. Samuel Iebbius quidem eundem suae Aristidis editioni, quam Oxonii annis 1722. et 1730. 4. duobus voluminibus emisit, comitem addidit Vol. II. p. 621 - 631. Sed partim haec Aristidis editio non minus rara est, quam reliquae Canteriani Syntagmatis editiones, partim hoc in ea legitur ex antiquiore illa editione, quam anno 1566. prodiisse dixi, hoc est, multo imperfectius et minus plene. Eximia libelli raritas effecisse videtur, vt is anno 1812. repeteretur in Classical Journal Nr. IX. March. p. 203 - 214. et Nr. X. Iune p. S61 - 371. At haec eius repetitio saltem nostratibus magno vsui esse vix potest, quum ne istud Diarium quidem in multorum popularium meorum manibus esse queat.

Iam quid ego in hac noua Canteriani Syntagmatis editione vel spectauerim, vel praestiterim, paucis ostendendum videtur. Scilicet vnice mihi proposita fuit vtilitas popularium, quippe quos diutius carere libello illo nolui, quem certatim laudari a viris doctis minime mirum est. Canteri enim correctiones pleraeque ita certae et euidentes visae sunt doctis Graecorum scriptorum editoribus, vt eas reciperent tanquam genuinas lectiones. Et sane magnam istarum emendationum partem Codices manu scripti, qui post Canteri aetatem consulti sunt, egregie confirmarunt. Quae fortasse causa est, cur melioris lectionis auctor non ab omnibus, neque semper, sit nominatus. Quia autem secunda vel tertia libelli editio, quam dixi an-

no 1571. publicatam esse, et quam repetendam censui, nonnulla non habet, quae in Iebbiana Aristidis editione leguntur, ea, ne quid deesset, addenda putaui, saltem in Notis; quanquam si ea omisissem, nemo me videtur reprehensurus fuisse, quum ea ab ipso Cantero, tanquam minus probanda, in ultima editione omissa esse verisimile sit. Quoties editionem Aristidis memorani, intelligi volui Iebbianam, vipote quae sola mihi ad manus fuit. Quae igitur in hac addita sunt, ipse quoque addidi; quae vero omissa, non indicaui. Alia enim, inprimis ex Aristide, ibi addita reperiuntur, alia vero, maxime ex aliis scriptoribus, praetermissa sunt. Locos a Cantero emendatos diligenter quaesiui, plerosque etiam inueni, et me adscriptis vel paginis vel capitibus et minoribus sectionibus, quibus recentiores veterum scriptorum editiones excellunt, lectoribus gratum fecisse mihi persuasum est. Paucos ex innumeris locis inuenire non potui. Eos facile addent, qui id curare per alias causas coacti crunt. Interdum me dubitare significaui, quemnam Aristidis vel etiam alius scriptoris locum in mente habuerit Canterus. Neque enim propter vnius particulae emendationem totum aliquem librum perlegere libuit. Quibus locis Andocidis, Dinarchi, Lesbonactis, Herodis, Gorgiae, Lycurgi paginas simpliciter adscripsi, cos laudaui ex editione Hanouiensi, 1619. octonis vulgata. In quibus laudandis Reiskiana editione vsus sum, diserte id dixi. Locos Demosthenis et Lysiae semper ex hac indicaui. Heliodorum laudani ex editione Commeliniana duplici: primum ea, quae anno 1596. deinde quae 1611. prodiit. Sed hae duae editiones paginis non multum inter se differunt. Quum Canterus non raro Nouas suas Lectiones citauerit, vti tantum potui tertia earum editione. In editione Aristidis Iebbiana laudatae illae sunt ex editione secunda, quae eodem quo Latina Aristidis versio anno prodiit. Sed in hac editione pa-

tet non pauca ab auctore posita fuisse, quae is postea in tertia editione resecuerit. Non igitur mirari licet, in Aristidis editione passim nonnulla afferri e Nonis lectionibus, quae quum in tertia harum editione non insint, a me reperiri non potuerint. Talia sunt ad pag. 21. et 22. et 43. Syntagmatis separatim editi ex Nouarum Lectionum lib. 1. cap. 7. ad pag. 26. ex earundem fine libri primi ad pag. 38. ex lib. 3. cap. 5. et ad pag. 39. ex libro quarto extremo. Quoniam a Frid. Sylburgio et Ioh. Aug. Ernestio aliisque viris doctis Syntagma Canterianum laudari solet numeris paginarum editionis anno 1571. factae adiectis, commoditati vtentium eo consulere studui, vt marginibus meac editionis adscribi iuberem paginas editionis modo dictae, quae est omnium plenissima, Praefationes Canteri duas praemisi: primo cam, quam scripsit Syntagmati separatim et auctius edito, quod eodem anno ac tertiam Nouarum Lectionum editionem prodiisse ostendi, deinde antiquiorem, hoc est, eam, quam primae Syntagmatis editioni praefixerat. Et haec quidem Syntagmatis atque adeo praefationis editio prima repetita est in Iebbiana editione Aristidis. Quo factum est, vt multo ieiunior ista Syntagmatis editio esset ac macrior, quam haec nostra, in qua, vt supra innui, ne quid desiderari vel a fastidiosissimo lectore posset, ea quoque rursus posui, quae Canterus in vltima editione omittenda putauerat, et quae ego ad Hellanici fragm. II., fortasse minus recte, additamenta nominaui. Sed neque de sedibus talium emendationum anxie quaesiui, et semper eas ex Aristidis editione lebbiana petitas esse monui.

Haec ad recte iudicandam nouam Hellanici et Syntagmatis Canteriani editionem poterant sufficere. Quum vero temerarium foret sperare, tertiam fragmentorum Pherecydis et Acusilai editionem a me curari posse, quumque me nonnulla talia in secunda editione male omisisse animadvertissem, haec in fine

huius praefationis recte addi existimani. Omnia illa sumta sunt ex iis ad *Pindarum* Scholiis, quae *Boeck*hius e Codicibus MSS. edidit.

Schol. Pindar. ad Olymp. 3, 52. ἐπιμελῶς οἱ ποιηταὶ τὴν θήλειαν ἔλαφον κέρατα ἔχουσαν εἰσάγουσι 
καθάπερ καὶ τὴν θηλάζουσαν τὸν Τήλεφον γράφουσι 
καὶ πλάττουσι. — θήλειαν δὲ εἶπε (Pindarus) καὶ χουσόκερων ἀπὸ Ἰστρίας. ὁ γὰρ Θησηΐδα γράψας τοιαύτην 
αὐτὴν λέγει, καὶ Πείσανδρος ὁ Καμειρεύς, καὶ Φερεκύδης.

Plurium veterum scriptorum Iocos, quibus ceruas quoque cornua habere doceatur, collegit Fischerus ad Anacreont. fragm. XXI. p. 353. Inprimis huc pertinet locus Aeliani hist. animm. 7, 39. — Telephus est notus Herculis ex Auge filius. Vid. Acusilai fragm. XXVI. et Apollodor. 2, 7, 8. Eum a cerua esse nutritum, docent idem Apollodorus 2, 7, 4. Aelianus var. hist. 12, 42. aliique. Conf. Car. Frid. Pezoldi disp. de θηριοτρόφοις, Lips. 1703. 4. — Auctor Theseidos fuit Diphilus, quod diserte dicit Scholiastes Pindari ad Olymp. 11, 83. Apud Athenaeum 6, p. 262. A. et 10, p. 451. B. haec Diphili comoedia non Θησηΐς, sed Θησεύς, nominatur. — Pro ὁ γὰρ Θησηΐδα malim ὁ γὰρ τὴν Θησηΐδα.

Scholiastes Pindari Olymp. 7, 42. postquam Tlepolemi matrem narrauit ab Homero (Iliad. β, 658.) Astyochen nominatam esse, haec addit: καὶ Ἡσίοδος δὲ ᾿Αστυδάμειαν αὐτήν φησι Φερεκύδης δὲ ᾿Αστυγένειαν ἡν δὲ Φύλαντος θυγάτης.

Homeri traditionem sequitur Apollod. 2, 7, 6. et 8. et in priore quidem loco dicit, hunc Phylantem fuisse regem Ephyrae Thesprotorum. Nolo autem plura de his congerere. Otium mihi fecit Bachetus de Meziriac. Commentaires sur les Epistres d'Ovide T. I. p. 43 — 47.

Schol. Pind. Olymp. 7, 60. ή Λέρνη κατὰ μέν τινας κρήνη, κατὰ δέ τινας λοχμῶδες χωρίον. — Φερεκύδης δὲ καὶ πόλιν φησίν.

Lernam etiam oppidum fuisse, dudum Cellarius docuit e Ptolemaeo et Pomponio Mela. Idem potest ex aliis doceri, vt Apollodoro 2, 1, 4. et Plutarchi vita Cleomenis c. 15. p. 811. C.

Schol. Pindar. Olymp. 9, 8δ. ο Πίνδαρος την Πρωτογένειαν αναρπασθείσαν ύπο τοῦ Διος εἰς το Μαίναλον τῆς Αρκαδίας ὅρος κομισθηναι, την δε Πρωτογένειαν Οπουντος τοῦ Ἡλείων βασιλέως φησί θυγατέρα, ἄλλων την Πρωτογένειαν Πύζδας καὶ Δευκαλίωνος λεγόντων, ὡς Φερεκύδης φησίν ἐν τῷ έ.

Pro αναφπασθείσαν mallem αρπασθείσαν. -Opuntem, regem Eleorum, non memini quis appellauerit. Opuntem vrhem nouimus e Strabone 9, p. 425. aliisque. — Protogeniam dici Deucalionis ac Pyrrhae filiam, notum est. Vid. ad Pherecyd. p. 155. edit. 2. — Valde autem memorabilis est locus e Schol. Pind. allatus. Partim enim ostendit, Pherecydem nonnunquam, vbi quidem rem non satis certam narraret, etiam aliorum scriptorum sententias memorasse, partim docet, quam vana quamque falsa fuerit spes doctissimi Matthiae, de qua in praesatione ad Pherecydeorum editionem alteram p. XIV. sqq. dixi, se sola vi ingenii ac diuinando reperturum esse argumentum singulorum Pherecydis librorum. Saltem ille, nisi fallor, facile nunc intelliget, fragmentum Pherecydis XXXVIII., vbi agitur de Endymione, Deucalionis et Pyrrhae nepote, non ad librum octanum, sed ad quintum, 'esse referendum. Nam nota numeri é, apud Scholiasten Pindari, non suaserim vt in n mutetur.

Haec de Pherecydeis. Sequitur vt etiam Acusilai fragmenta augeamus. Schol. Pind. ad Olymp. 9, 70. ποινα τα περί Δευπαλίωνα και Πύζοαν, και ότι τους λίθους κατόπιν δίπτοντες άνθρώπους έποίουν, μαρτυρεί Απουσίλαος.

Poteram hunc locum addere fragmento Acusilai vndequadragesimo. Sed ad fragmentum XXVI. referre poteram hunc e Scholiis Pind. ad Olymp. 7, 42. locum:

έοικε δε ό Πίνδαρος εντετυχηκέναι τῷ Αχαιῷ

ιστοριογράφω ' έκεινος γαρ ούτω γενεαλογεί .

Υπερόχου Εὐρύπυλος οὐ Όρμενος οὖ Φέρης οὖ Αμύντωρ οὖ Αστυδάμεια ή Τληπολέμου μήτηρ

καὶ αυτὸς δὲ Αμύντως εἰς Δία τὸ γένος ανάγει.

Scilicet Boeckhius non absurde suspicatur, pro τῷ Αχαιῷ ἰστοριογράφῷ reponendum esse Ακουσιλάῷ τῷ ἀρχαίῷ ἰστοριογράφῷ. Certe Acusilaum genealogiis operam dedisse, demonstraui in Commentatione de Pherecyde §. 10. p. 59. editionis alterius. Iam quum a veteribus permulti commemorentur Eurypyli, non tamen inueni, qui Hyperochum diceretur patrem habuisse. — Ormenus non pater Pheretis, auus Amyntoris, vt hoc loco, sed pater Amyntoris, auus Phoenicis, vocatur a Strabone lib. 9. p. 438. extr. qui ducem secutus est Scepsium, vel potius Homerum Iliad. 1, 448. — Astydamia etiam ab Apollodoro 2, 7, 8. dicitur Amyntoris filia. De ea paulo ante dictum est.

Scripsi Grimae, mense Aug. A. C. CIDIDCCCXXV.

take the mile with the desire of the thing of the wine

ALLE TRANSPORTER - U.S.

#### COMMENTATIO

# DE HELLANICI VITA AETATE ET SCRIPTIS IN VNIVERSUM.

§. 1.

De Hellanico quae maxime scitu digna sunt, collecta exhibet Suidas. Quare ut basin quasi habetem, cui imponerem hanc commentationem, non dubitaui totum eius locum huc transscribere. Έλλάνικος, inquit, Μιτυληναΐος, ίστος κός, νίὸς Ανδεομένους, οἱ δὲ, Αριστομένους, οἱ δὲ, Σκάμωνος \*) οὖ ὁμώνυμον ἔσχεν υἱόν. διέτριψε δὲ Ἑλλάνικος καὶ σὺν Ἡροδότω παρὰ Αμύντα τῷ Μακεδύνων βασιλεῖ, κατὰ τοὺς χρόνους Εὐρικίδου καὶ Σοφοκλέους καὶ Ἑκαταίω τῷ Μιλησίω ἐπέβαλε, γεγονότι κατὰ τὰ Περσικά, καὶ μικοῷ πρός. ἐξέτεινε δὲ

\*) Potest hoc nomen verum putari, quia Suidas in alio loco hace posuit: Σκάμων, ὅνομα κύριον. Eudocia in Ἰωνιῷ p. 163. (in Villoisoni Anecdot. Graec. T. I.) nihil hic iuuat. Nam statim post nomen Ἰνδοομένους, reliquis omissis pergit: διέτριψε καρὰ Ἰμύντα σὺν Ἡροδότω, κατὰ τοὺς χρόνους Εὐρικίδου καὶ Σοφοκλέους. συνεγράψατο πλεῖστα πεζώς, τε καὶ ἐπικῶς. Si igitur Hellanicus ab usitata ratione non desciuit, Scamon fuisse filius eius maior natu vel maximus putandus est. Alius vel eiusdem vel Milesii Hellanici, vel potius Hellanici grammatici, de quo infra §. 10. dixi, filius fuerit Sandon. Suidas enim alio loco dicit: Σάνδων, Ἑλλαντιού, φιλόσοφος, ἔγραψεν ὑποθέσεις εἰς Ἰος-φέα, βιβλίον ά.

και μέγοι των Πεοδίκκου χρόνων, και έτελεύτησεν έν Περπερήνη, τῆ κατ ἀντικού Λέσβου. συνεγράψατο δὲ πλείστα πεζώς τε καὶ ποιητικώς. Vocatur igitur Hellanicus Mitylenaeus, ut distinguatur ab aliis Hellanicis, quales plurimi fuerunt. Nam non folum Syracusanus Hellanicus commemoratur a Plutarcho a), et a Pausania Eleus b), atque duo Ephesii c), ab aliis alii, verum etiam a Suida, ut ab Eudocia loco laudato, Milesius, quo nullus putatur facilius cum Mitylenaeo posse confundi. Nam fuit et ipse Historicus, et scripsit Ileoloδου γης atque Ιστορίας, auctore Suida, qui tamen plane nihil tradit de eius aetate aut reliquis vitae partibus. E quo colligere quis probabiliter possit, eum non tantum apud veteres gloriae consecutum esse, quantum tributum fuit alteri, quem Mitylenaeum solus Suidas appellat, reliqui scriptores, quotquot eius patriam commemorant, omnes nomine magis generali Lesbium. Unde etiam a Strabone d) recensetur in corum scriptorum numero, qui e Lesbo fuerint oriundi. Ab codem Suida, ut a Ge. Syncello e) et Photio f), vocatur loropixos, atque ab Eusebio 5) et inde a Chronici Paschalis auctore h), Ιστοριογοάφος, fed συγγραφεύς a Strabone 1. l. et a Plutarcho ). E qua dinersorum scriptorum inter se collatione apparet, non omnino

b) Fuit in corum numero, qui Aristotimum, Eleorum per sex menses tyrannum, eiecerunt. v. Paus. 5, 5.

of worlding with

and Administration September of the Miles of the Company of the Co a) in vita Dionis (nam huins aetate vixit iste Hellanicus) p. 976. D. E. ed. Wechel.

c) Alter fuit pater Amyntae cuiusdam, pancratiastae, (Paus. 6, 4.) alter, qui etiam Lepreates dicitur, Olymp. 89. victor renunciatus fuit enl nvyun naldov. Paus. 6, 7.

d) 13, p. 618. C. ed. Casqub.

e) chronograph. p. 238. C. ed. Paris, 1652. fol. f) cod. 176. p. 204. ed. Hoeschel. (T. I. p. 121, 18. ed. Bekker. Berol. 1824. 4.) g) in chronico, ad Olymp. 70.

h) p. 146. C. ed. du Freene, Paris, 1688. fol-

i) in Alcib. p. 201. E.

verum esse Ammonii praeceptum ), ἱστοριογράφον dici eum, qui tradat res ante se gestas, συγγραφέα autem, qui narret res suae actatis. Hellanicus enim, ut infra videbimus, scripsit vel maxime rerum aute sua tempora gestarum historiam. the little market white the same

Quae deinceps Suidas attulit de patre et filio nostri Hellanici, ea certa sint nec ne, equidem definire non possum. Fides sit penes auctorem. Quae vero de eius aetate tradidit Lexicographus, ea parum se probabilitate commendant. Amyntas enim, huius nominis in Macedonum regibus primus a), in cuius aula versatos esse dicit Hellanicum et Herodotum, regnauit ab Olymp. 56, 4. usque ad Ol. 69, 1. Euripides vero atque Sophocles, quos aequales facit Hellanici, floruerunt cum Herodoto maxime temporibus Perdiccae II. et Archelai. Nam Euripides natus est Ol. 75, il regnante in Macedonia Alexandro. Huic autem incunte Olymp. 80. successit Perdiccas, qui etsi regnasse dicitur ad Ol. 95, 5. quo anno Euripides mortuus est, dubium tamen non est quin obierit citius b), ita ut Euripides iam sub Archelao obiisse dicendus sit, qui regnum tenuit usque ad Ol. 95, 1. Sophocles quo anno natus sit, non satis consentiunt veteres. Alii enim eum natum esse perhibent Ol. 71, 2, alii Ol. 73, annis decem et septem ante Socratem. Sed mortuum eum esse constat Ol. 95, 1. Herodotus denique natus est Ol. 74, 1. Tum quanquam Suidas Hecataeum Milesium floruisse dicit belli

k) in v. lozogeogodog, p. 76. vbi vid. Valekenaer.

a) Nam Amyntas II. multo minus intelligi potest, quia ex ipsis Suidae verbis intelligi potest, eum priorem fuisse Perdicca, Sed Amyntas hic reguare coepit Olymp. 96, 3. qui fuit annus imperii Artaxerxis Mnemonis duodecimus.

b) v. Wesseling, ad Simson, chron, a. 3599. and the same of the same and th

Persici tempore, h. e. Darii Hystaspidae aetate, et paulo dintius [καὶ μικοῦ πρός. Ita enim haud dubie legendum est, non, ut Portus volebat, πρό. bb)], ergo fortasse ad finem imperii Darii, h. e. ad Ol. 75, 4. tamen, si vera essent, quae idem dicit in v. Εκαταΐος, Hecataenm Ol. 65. floruisse, non intelligi posset, quomodo familiariter eo uti potuisset ) Hellanicus, qui

bb) Haee sententia mea probatur Creuzero ad Historicorum Graecorum antiquissimorum fragmenta (Heidelb. 1806. 8.) p. 4. Et potest illa magis confirmari verbis Suidae not, c. allatis.

c) Ita enim intelligunt in Suidae loco verbum ἐπέβαλε, neque sane video, - cur haec, quam supra posui, notio ci recte tribui nequeat. Suidas enim, in v. ἐπέβαλεν, explicat hoc verbum non solum verbis ήρξατο et ἐπεχείρησεν, quae huc non pertinent, verum etiam his: η αντί τού συνήν. Quae omnia interpretamenta Phauorinus quoque in suum Lexicon transtulit. Suidas vero, vt suam interpretationem veram esse ostenderet, addidit bunc locum: os nal Exaraio zo Μιλησίω ἐπέβαλεν, γεγονότι κατά τὰ Περσικά, καὶ μικοῷ πρός. εξέτεινε δε μέχρι των Περδίππου χρόνων. Atqui hic est ille ipse locus, de quo quaerimus. Vid. initium huins commentationis. Putem igitur, non cogitandum esse de familiari consuetudine, qualis estamicorum, sed de conversatione (ovvovola) discipuli cum magistro, sic ut saepe of suvoves sunt discipuli. Ita enthaliste verti possit accedere s. applicare se, vt παραβάλλειν apud Diog. Laert. 5, 9. et sacpius. Possumus vero etium aliter interpretari verba ἐπέβαλευ et συνην, vt simpliciter significetur, Hellanicum eodem tempore, quo Hecataeum, vixisse. Quemadmodum enim ἐπιβάλλειν dicuntur ii, qui adueniunt in aliquem locum, aut eum attingunt, ita etiam, quam verba loci et temporis inter se permutentur, ἐπεβάλλειν τινί recte, vt opinor, dici potest is, qui aliculus actatem attingit, qui per aliquod tempus est aequalis alicuius. Sic-Suidas in Innougatns, postquam Hippocratis magistrum a nonnullis etiam Democritum perhiberi dixit, haec addit: ἐπιβαλεῖν γάο αύτον νέω ποεσβύτην. Et in Μάγνης Ιπαρίου επιβάλλει δ' Επιχάρμω νέος ποεσβύτη. Et in Φιλόχορος κατά δε τους χρόνους γέγουεν ὁ Φιλόχορος Ερατοσθένους, ώς Επιβαλείν πρεοβύτη νέον εντα 'Ερατοσθένει, pro quo Lenzius ad Philochori fragmenta p. 3. 'Equitood'sun legendum esse existimat. recte. Sibelisius laudanit etiam Clementis Alexandr. Strom. 1, p. 527. Α. ώστε επιβαλείν αυτώ ( Ομήρφ) Αυκούργον του νομοθέτην, έτι νέον όντα. Εt p. 335. C. Ευμηλος ο Κορίνθιος - φέρεται ἐπιβεβληκέναι 'Aoχία. Similiter Polybius 2, 56, 2. σσα συνεπι-

tempore mortis Darii duodecim fere annos natus fuit. Sed quum ex Herodoto d) disci possit, Hecataeum floruisse Olymp. 69. et 70. possumus illud Suidae largiri. Nam de illa difficultate, quae ex eo, exoritur, quod Suides 1, 1. Hecataeum illum Milesium facit discipulum Protagorae, qui Democrito magistro usus est, et Strabo e) adeo Xenocratis, qui Platonem audinit, hio non dicendi locus est, praesertim quum de ea legi possint Seuini recherches sur Hécatée de Milet, in Mém. de l'ac, roy. des I. et B. L. T. VI, p. 472 — 485. dire potius debemus ad Hellanicum et ex aliis scriptoribus veram eius aetatem eruere. Omnino igitur in antiquiorum scriptorum numero ponitur a Dionysio Halicarnassensi 1), a Plutarcho 8) et una cum Dicaearcho a Scholiasta Aristophanis h). Cum Pherecyde et Herodoto componitur a Plutarcho 1), cum Democrito, Heraclito et Anaxagora a Georgio Syncello et in Chronico Paschali II. II, Paulo ante bellum Peloponnesiacum et usque ad Thucydidis aetatem vixisse traditur ab eodem Dionysio Halicarnassensi 1). Quum vero ex his omnibus nihil aliud intelligi possit, nisi eum fuisse scriptorem valde antiquum et circa Herodoti tempora vixisse, gaudeo, me novam occasionem nactum esse

βάλλει τοῖς τὸς ἡμῶν γραφομένοιε καιροῖς. Omnino de vario verbi ἐπιβάλλειν vsu egregie disputarunt Guil. Budaeus in Commentariis linguae Graecae p. 607 — 615. ed. Basil. 1556 f. et Schweighäuserus ad Polyb. 5, 58, 2. Similem sententiam Socrates in Platonis Theaeteto T. I. Opp. p. 183. extr. his verbis expressit: συμπροσέμιξα τῷ ἀνδοὶ (Παρμενίδη), πάνυ νέος, πάνυ ποσαβύτη.

- d) 5, 36, et 125.
- e) 12, p. 550. D.
- f) archaeol. 1, p. 38. ed. Sylb.
- g) de Herodoti malignitate, T. II. opp. p. 869. A. e quo tamen loco nihil apparet, nisi eum fuisse Ephoro antiquiorem.
- h) ad aves, v. 1403.
- i) in Theseo p. 12, A.
- k) iudic. de Thucyd. p. 138, 34.

iustis laudibus ornandi et omnibus bonarum litterarun. studiosis summopere commendandi opus illud Gellii, quod noctes Atticas inscripsit: quo si careremus, et alias multas res bonas atque praeclaras nesciremus, nec unquam definire satis accurate possemus nostri Hellanici aetatem. Servauit enim Gellius 1) locum Pamphilae hunc: Hellanicus, Herodotus, Thucydides, historiae scriptores, in iisdem temporibus fere laude ingenti floruerunt, et non nimis longe distantibus fuerunt aetatibus. Nam Hellanicus initio belli Peloponnesiaci fuisse quinque et fexaginta annos natus videtur, Herodotus tres et quinquaginta, Thucydides quadraginta. Ergo natus est Hellanicus 12 annis ante Herodotum, 25 ante Thucydidem, h. e. e Vossii quidem, Eusebium in chronico l. l. secuti, ratione m), Olymp. 70, 1. sed secundum Simsonum 1), quem ego sequendum putani, Ol. 71, 1. Nimis igitur antiquum eum facit Chronici Paschalis auctor 1. 1. ubi haec leguntur: ξξ ΟΛΥΜΠΙΑΣ. Έλλάνικος ίστοριογράφος, και Δημόκριτος φιλόσοφος, ααί 'Ηράκλειτος ό σκοτεινός, καὶ 'Αναξαγόρας φυσικός φιλόσοφος έγνωρίζοντο. Quo minus enim hanc rationem, quanquam ea, quod quidem ad consuetudinem Hellanici cum Hecataeo attinet, magis quam Pamphilana ad Suidae rationem accedit, pro vero habeam, impedit Pamphilae, feminae Aegyptiae doctissimae, et aetas antiquior et maior auctoritas, quam illius chronici scriptoris. Hic enim saltem non ante seculum septimum post C. N. scripsit, et quam multis ac turpibus mendis opus suum inquinauerit, satis demonstrauit Reinesius o), ita ut, nisi narrationes eins vel cum aliorum vetustiorum et probatiorum scriptorum narrationibus conueniant, vel in sese habeant omnes certi et

<sup>1)</sup> N. A. 15, 23.

m) de historr. Gr. 1, 1. p. 8.

n) in chronico catholico p. 702. ed. Wesseling.

o) varr. lect. 2, 17. p. 273 - 236.

veri notas, vix ei credi unquam possit. Sed Pamphila illa floruit sub imperio Neronis, et saepe tanquam idonea testis laudatur a Diogene Laertio, etiam a Photio. - Illud iam addere liceat, Suidae computandi rationem, sine Pamphilae sine chronicographi anonymi placita sequaris, plane falsam videri debere etiam propterea, quia Lucianus P) Hellanicum Lesbium vixisse dicit annos octoginta quinque, h. e. usque ad Ol. 92, 2. qui erat annus imperii Darii Nothi tertius decimus. Sed hoc ipsum Luciani testimonium infringere sine idonea causa conatus F. C. Dahlmannus 4), Hellanicum etiam post pugnam naualem, quae ad Arginusas commissa fuit. hoc est, post Ol. 95, 5., non solum vixisse, verum ctiam nonaginta annos natum in scribenda Atthide adhuc occupatum fuisse, opinatur, atque hanc suam opinionem niti ait Scholio ad Aristophanis Ranas, quod infra fragm. LXXXXVI. posui, vbi vide quae annotaui. Nam hanc viri docti opinionem mihi non verisimilem videri, libere profiteor. Quomodo vero a sexagesimo quinto ante belli Peloponnesiaci initium anno vsque ad Perdiccam II, cuius tempora Suidas ait vinendo attigisse 1) Hellanicum, effluxisse dici possunt anni quinque et octoginta? Nam belli illius initium incidit in annum imperii Perdiccae duodetrigesimum, h. e. Ol. 87. 2. - Denique de loco, quo Hellanicus obierit, soli Suidae credere debemus, qui eum mortuum esse dicit Perperenae, quod erat oppidum e regione Lesbi, ad sinum Adramyttenum, in Aeolide vel maiori Mysia situm. Quae quidem narratio quum nihil habeat repugnantiae, credi facile potest.

p) macrobb. T. II. p. 474, ed. Graev. sine T. III. p. 224, 92. ed.

q) in Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte, Vol. II. P. I. Altonae 1823. 8. p. 124. sq.

r) Ita enim intelligendum est verbum έξέτεινε apud Suidam, qui etiam verbo παφέτεινε sic vsus esse reperitur, vt in Καλλίμαχος, in Φαβαφίνος, in 'Επίπουφος, etc.

all of the coleran be 3 we have by his and the

Mirum autem est, Suidam plane nihil dicere de libris, quos composuerit Hellanicus, quum tamen valde celeber fuerit in antiquitate, eiusque plurima scripta saepissime a veteribus scriptoribus commemorata reperiantur. Quare de his iam videndum erit. Sed ante quam ea singula recenseamus, non sine vtilitate cognosci poterunt variorum scriptorum de illis, et vniversis et singulis quibusdam, indicia. Quae veterum de Hellanico sententiae, quum duplicis maxime generis sint, quippe quarum aliae ad eum laudandum spectent, aliae ad eum reprehendendum: vix melius me hac in re versari posse existimo, quam ut ipsam rei naturam secutus primo de iis agam, qui eum laudarunt, vel certe non reprehenderunt, deinde enumerem eius reprehensores. E priori genere primus esto Plutarchusa). qui vbi enumerauit diuersas auctorum de Thesei in Pontum Euxinum nauigatione sententias, quorum alii, vt Philochorus, eum vna cum Hercule illuc aduersus Amazonas expeditionem suscepisse et fortitudinis praemium Antiopam accepisse tradiderint, plures vero, in his Pherecydes, Hellanicus, et Herodotus, eum narrauerint solum, post Herculem, cum classe profectum feminam illam captivam abduxisse, bos dicit πιθανώτερα λένοντας. - Alter huius generis locus est Photii b). Primo enim perstringit Theopompi fastum et arrogantiam, quippe qui omnes, qui ante ipsius aetatem ob eloquentiam inclaraissent, multo se inferiores et ne secundo quidem loco habendos esse gloriatus sit, quoniam ars dicendi suo tempore magna ceperit incrementa. Deinde hoc addit iudicium, vix putari posse Theopompum eo audaciae progressum esse, vt per τούς έν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις intelligi vellet Herodotum atque Thucydidem, qui multis in rebus iactatorem illum

a) in Theseo p. 12. A. infr. fragm. LXXXXII.

b) cod. 176. p. 204. (p. 12, 18.)

superarent. Fortasse eum respexisse ad Hellanicum et Philistum, historicos, vel ad Gorgiam et Lysiam, ora-Sed ne horum quidem eloquentism adeo contemnendam esse. Nimirum videtur Hellanicum et Philistum composnisse Photius, non quasi vnius fuerint actatis. (Philistus enim Hellanico multo innior fuit) sed quia neuter floruit admodum magna eloquentiae laude. Nam de Hellanico quidem id mox patebit clarius, et Philistum constat sedulum Thuoydidei styli imitatorem fuisse, neque adeo dignum vllo modo videri posse illa laude, quae tributa fuit ei, qui proposuit exemplum, quod ipse conaretur imitando exprimere. Tertius Hellanici laudator est Agathemerua %, a quo vocatur ανήο πολυίστωο, qui απλάστως, h. e. Gronouio interprete, sine colore et tabula, vt olim receptum erat, historiam tradiderit. - Ad laudes eius referri etiam potest, quod, Clemente Alexandrino auctore d), Dieuchidas Megaricus initium suae historiae transtulit ex Hellanici Deucalionia, item quod Cephalion vel potius Cephalaeon dd) apud Ge. Syncellum e) so ab ils rebus incipere profitetur spam historiam, quas iam alii tradiderint, inprimisque (rà moora) Hellanicus Lesbius, b. c. a Nini temporibus. Quibus addi potest locus Rufi Festi Auieni 1): - ,,multa rerum iunximus, ex plurimorum sumpta commentariis. Hecataeus istic quippe

c) in geographia, 1, p. 2. ed. *Hudson*, in scriptorib, geographiae minorib, T. II. de quo loco infra dixi 6, 10, not. a.

d) stromm. 6, p. 629. A.

<sup>•</sup> dd) Κεφαλαίων enim, non Κεφαλίων, hoc nomen scribendum esse apparet ex Eusebii Chronico p. 32. ed. Scaliger. Nam Ge. Syncelli verba ex illo Eusebii loco petita sunt. Conf. Meureii Biblioth. Graec. in eius Opp. Vol. III. p. 1192.

e) chronograph. p., 167. A. De Cephalaeone v. Phot. cod. 68. p. 50. (p. 34. T I.) qui cum dicit σύντομον Ιστομιον scripsisse, quod fuisse compendium seu epitomen historiarum Herodoti, Hellanici, et aliorum, quorum nomina singulis libris praefixerit, intelligitur ex Eusebii Chron. 1, p. 32, 32.

f) in descriptione orae maritimae v. 40. sqq. ap, Hndson I. I. T. IV.

erit Milesius, Hellanicusque Lesbius." — Ad laudem Hellanici pertinet etiam, quod Anonymus quidam <sup>E</sup>) eum posuit in praecipuorum historicorum numero, haec scribens: 'Ιστορικοὶ ἱ. Θουκυδίδης, 'Ηρόδοτος, Ξενοφῶν, Φίλιππος, Θεόπομπος, Έφορος, 'Αναξιμένης, Καλλισθένης, 'Ελλάνικος, Πολύβιος. vbi pro Φίλλιππος scribendum arbitror Φίλιστος.

#### S. 4.

- was allowed by the company of the state of

Has vero laudes facile aequant vel potius superant frequentes illae, quas ab omnis generis scriptoribus in eum effusas legimus, reprehensiones. In harum tamen numero ego quidem nullo modo posuerim v. c. id, quod Gicero a) iudicat, eum sine vllis ornamentis monumenta solum temporum, hominum, locorum, gestarumque rerum reliquisse. Quo eodem referri potest Tzetzae locus b), vbi narrasse quidem dicitur Hellanicus Amazonum per congelatum Bosporum Cimmerium in Atticam transitum, indeque post bellum per quatuor menses gestum reditum, sed nullam eius rei causam addidisse. Vnde fortasse factum est, ut Plutarchus ") omnino de illius narrationis probabilitate dubitaret Haec et talia, inquam, non numerauerim in Hellanici peccatis. Tribuenda enim sunt tempori. Certe Cicero ipse eodem loco docet, initio fuisse historiam nihil aliud, nisi annalium confectionem, et hanc similitudinem scribendi multos secutos esse, qui neque tenuerint. quibus rebus ornaretur oratio, et, dum intelligeretur, quid diceretur, vnam dicendi laudem putaverint esse breuitatem. In illa ipsa tamen narrationis Hellanici

g) in libello de artium et disciplinarum inuentoribus, quem Montefalconius in Bibliotheca Coisliniana primus edidit p. 597. vnde eum repetiit Fabricius Biblioth, Graec. Vol. IX. edit. 1. p. 600.

a) de Or. 2, 12.

b) ad Lycophr. 1332.

c) in Thesco p. 12. E.

simplicitate, non obscurs praecleri ingenii et natimae eloquentiae vestigia apparuisse, colligi potest e loco Photii supra allato de Theopompo. -- Ex hac cadem puerili, ut ita dicam, antiquae historiae facie \*) defendi posse widetur, quod Hellanicus historiis suis multa mythologica aliasque narrationes fictas immiscuit. Quare ctiam μυθολογεῖν dicitur a Stephano Byzantino d). Hanc enim omnium antiquorum historicorum consuetudinem fuisse, intelligitur e Diodoro Siculo 1), qui, vbi agit de causis incrementi Nili, of περὶ τον Ελλάνικον, inquit, καὶ Κάδμον, ἔτι δ' Εκαταΐον, καὶ πάντες οί τοιοῦτοι, παλαιοί παντάπασιν όντες, είς τὰς μυθώδεις ἀποφά. ous antalivar. — Quin nec illud temere vituperauerim, quod ipse a se dissensit in diuersis, quae composuit, operibus, cuius generis exemplum luculentum extat spud Athenaeum 1), vbi puerum iflum, qui Herculi aquam ministrabat et a domino interfectus est, in historils Archiam vocasse legitur, sed in Phoronidis libro secundo Cheriam. Nam etiam optimi scriptores interdum humani quid passi reperiuntur, et Hellanicus fortasse alterutram appellationem falsam esse intelligens. in opere serius scripto correxit: qua de re nos quidem hodie iudicare non possumus. Taceo multas alias excusandi rationes. - Multum denique in his tribuerim inniorum historicorum arrogantiae atque fastui, qui quo sua gloria magis exsplendesceret, obscurare famam antiquiorum videntur summopere studuisse, De Theopompi hoc in genere malignitate paulo ante quaedam attulimus "). Nouum eiusdem exemplum cognoscimus

<sup>\*)</sup> de qua v. infr. §. 11.

d) in v. Χαιρώνεια.

e) 1, 37. quem locum in suas historias transtulit Theophylactus Simocatta 7, 17. p. 186. ed. Fabrot. ita tamen, vt omitteret verba καὶ πάντες — ὄντες, et κατέφυγον poneret pro ἀπέκλιναν.

f) 9, p. 410, F.

ff) Cornel. Nepos Alcib. 11, 1. Theopompum vocat maledicentissimum. Cicero ad Att. 2, 6. Theopompinum genus innuit aspe-

e Strabone 5), qui eum dixisse auctor est, se in fabulis quoque historiae immiscendis atque tradendis non solum Hellanico et Ctesia superiorem fore, sed ipso etiam Herodoto. Idem iudicandum videtur de Ephori criminationibus, qui Hellanicum et eo nomine reprehendisse legitur, quod in narratione de constituta Lacedaemoniorum republica plane non meminerit Lycurgi, omnia eius facta tribuens iis, qui laudem eorum iare sibi vindicare non possent, maxime Procli et Eurystheni h), et omnino έν τοίς πλείστοις ψευδόμενον traditur ostendisse 1): quum tamen constet, Ephorum ipsum in multis rebus neglexisse veritatem k) Eodem modo Ctesias 1) Hellanicum et Herodotum mendacii arguit, quod Cambysem narrauerint cadauer patris non humasse, sed contra legem cremari jussisse. Quin nec Thucydidem hac in vetustos historicos iniuria absolui posse, Aristides m) ostendit, dum eum descripsisse potissimum ait bellum Peloponnesiacum, antiquioribus bellis posthabitis et vix memoria dignis iudicatis. Hoc enim nihil aliud esse, quam eum declarare Herodoto, Hellanicis et Hecataeis, et omnibus istius aetatis scriptoribus, se iis longe praestare iudicii vi, quippe qui et praestantissima scribenda sibi elegerit, et optime ea scripserit. Videtur Aristides in mente habuisse locum

rum fuisse. De maledicentia Theopompi testantur etiam Iosephus contr. Apionem lib. I. p. 1051. C. edit. Colon. 1591. fol. Lucianus de conscrib, hist. c. 59. T. II. p. 67, 90. ad quem locum vid. Du Soul. maximeque Polybius lib. 8. cap. 12. et 13. edit. Schweighäuser. Conf. Reisk. ad initium Archaeologiae Dionysii Halicarnassensis.

g) 1, p. 43. C.

h) v. Strab. 8, p. 366. A.

i) v. Joseph, c. Apion. 1, p. 1034. G. et ex eo Euseb. praep. euang. 10, 7. p. 478. C.

k) v. Diod. Sic. 1. 39 extr.

<sup>1)</sup> apud Photium Cod. 72. p. 64, 18. (T. I. p. 43, 19.) Locus Herodoti est 3, 16. m) T. II. p. 381. eg. lebb. rodoti est 3, 16.

Thucydidis illum ") vbi se scripsisse dicit res inter bellum Medicum et Peloponnesiacum gestas propterea, quoniam omnibus ante se historicis hic locus praetermissus fuerit. Omnes enim vel res a Graecis ante Medica gestas, vel ipsa Medica narrasse º). Haec quidem, nempe res inter bellum Medicum et Peloponnesiacum gestas, tetigisse etiam Hellanicum, sed et breuiter, et temporum ratione minus diligenter observata atque notata. E quibus Thucydidis verbis num recte collegerit Aristides malignum eius animum atque fastum, an vero potius colligi ex iis possit, quam bene existimauerit de Hellanico Thucydides, qui illius historiam dignam putauerit, quam ipse suppleret atque continuaret: lectores ipsi diiudicent. Sed his et aliis, quae afferri ad excusandum Hellanicum possunt, omnibus vltro datis, negari tamen nullo modo potest, exprobrari Hellanico ab aliis talia, qualia ne vere sibi possint exprobrari, quiuis historicus cauere omnibus modis debet. school orthanning at a seminaria singup, i winter its it.

# standardit mondred mus assurance so baile deliveration

Nam primo quidem accusatur, quod multa, vel certe nonnulla, ex aliorum operibus ita sumserit, vt ea in suis libris tanquam sua posuerit, neque tantum eorum, qui ante ipsius tempora vixerunt, compilasse legitur scrinia, vt Melesagorae Chalcedonii a), sed etiam, quae est maior eius impudentia, ex aequalium scriptis profecit: quam in rem attulisse sufficiet Porphyrit locum hunc b): τὰ Βαρβαρικὰ Νόμιμα Ελλανίκου ἐκ τῶν

n) I, 97. qui locus laudatur paululum mutatus a Dionys. Halic. de charact. Thucyd. p. 141, 45.

o) Schol. Thue. explicat: τὰ Τρωϊκά, καὶ Αμαζονικά, καὶ Θρακικά.

a) Clem. Alex. stromm. 6, p. 629 A. τὰ Μελησαγόρου, inquit, ξκλεψεν — Ελλάνικος. Vocatur ab aliis Amelesagoras, et vixit
ante Hellanicum Lesbium. v. Dionys. Halic. l. l. p. 185. et quos
laudat Heynius ad Apollodor. p. 987. sq.

b) ap. Euseb. 1. 1. 9, 39. p. 466. B.

'Hoodotov και Δαμάσου συνήπται. Et sane non temere aut cupide Porphyrium haec verba scripsisse, docere potest locus ex isto Hellanici opere desumtus, qui legitur apud Suidam et Etymol. M. c). Egregie enim convenit cum loco Herodoteo 4, 95. Quin aliis quoque suis operibus eum quaedam ex Herodotea historia intulisse plus semel observaui. Comparet quis v. c. locum Hellanici ap. Athenae. 11, p. 462. B. ex illo opere excerptum, quod Edvov ovoucolas inscripserat, cum Herodoti loco 4, 190 \*). Quatenus vero de Damaso verum sit, quod scripsit Porphyrius, quum opera eius perierint, definiri non potest. Immo quum ne nomen quidem Damasi in historicorum veterum nominibus compareat, recte viri docti locum illum Porphyrii vitiose scriptum esse iudicarunt. Et Fabricius quidem d), in cuius Bibliotheca Graeca non nisi nomen Damasi, in Vossii de Historicis Graecis opere ne illud quidem, reperias, legendum conficiebat Δαμασίππου pro Δαμάσου. Quae tamen emendatio quum et aliis difficultatibus laboret, et longius, quam vt vera videri possit, a scriptura vulgata recedat, vnice veram puto Valckenarii e) correctionem daudorov. Quanquam enim vir ille doctissimus et plane ad has litteras inuandas natus nullam suae coniecturae rationem addidit; valde tamen ea se cuique probabit, qui didicerit. Damasten Sigeensem fuisse Hellanici aequalem ac discipulum, et, praeter alia multa, de quibus non constat, scripsisse Ἐθνών κατάλογον καὶ πόλεων, et πεοὶ τῶν ἐν Ελλάδι γενομέ-

c) infra fragm. XXV. maledday and an about 100 100

<sup>\*)</sup> v. infr. fragm. XXXXI.

d) Biblioth. Gr. Vol. VI. p. 45. (Vol. VII. p. 353. edit. Harles.)
Nempe videtur intellexisse Damasippum illum, qui fuit pater Democriti. v. Diog. Laert. 9, 34. et Suid. in v. Δημόκοιτος.

e) ad Herodot. 4, 190. Sed postea vidi, dudum hanc coniecturam proposuisse Meursium Biblioth. Gr. lib. 3. T. III. Opp. p. 1250. B. et ap. Gronov. T. X. p. 1339. C.

vov ). Accedit quod saepius Hellanicus legitur cum Damaste consentire, vt fragm. CXXIIII. et CXXXXIIII, et quod in aliorum quoque scriptorum libris saepe huius historici nomen corruptum est. Sic apud Plinium 5), vbi itidem consentire cum Hellanico dicitur, in nonnullis libris est Damiades, et in indice auctorum, quibus Plinius se vsum esse profitetur in conscribendo suo libro quarto, Damascenus. Sed omnino librariis non placuit discrimen nominum Δαμάστου et Δαμάσου. Nam apud Suidam h) contra legitur Democritus Abderita versatus esse cum fratribus, Hoodoro και Δαμάστη, quum e Plinio 1) constet, Damasum fuisse tertium fratrem. Quanquam igitur per temporum quidem rationem k) seruari possit apud Porphyrium lectio Δαμάσου, tamen, quam diu non demonstratum a quoquam fuerit, Damasum istum historica scripsisse, e quibus Hellanicus proficere potuerit, tam diu praeferendam putabo emendationem Jauagrov. Quum vero sic Hellanicus a scriptore non solum paulo iunioris aetatis, sed suo adeo quondam discipulo, quaedam quasi suffuratus esse dicatur: movit fortasse - nam nullam cansam attulit - rei nouitas Valckenarium, vt 1. 1. Hellanicum appellaret Milesium. Quomodo enim factum sit, vt etiam Vossius in opere saepius laudato. postquam 1, 2. p. 11. illum ipsum Dionysii, quem indicani, locum, in quo Damastes Sigeensis diserte dicitur Lesbii Hellanici discipulus fuisse . laudauerat, eundem Damasten 4, 5. p. 451. faceret Milesii Hellanici aequalem, equidem nisi per memoriae errorem explicare non possum. Sed nec illa ratio, quae inest in

WEN struct bright NAV.

f) v. Dionys. Halic. 1. 1. p. 138, 34. Suid. in v. Δαμάστης. Steph. Byz. in v. Υπερβόσεου.

g) H. N. 7, 48. s. 49. a with able tell mand to the let are

b) in v. Anuonottogilla smoladifferes at boundary after stickly may

i) H. N. 18, 85, s. 78, 15 and a second of the second of t

k) Nam quo anno natus vel mortuus faerit Democritus, nondum satis constat. Sed Suida auctore floruit Olymp. 77, vel 80.

singularitate rei, si mouit Valckenarium, mouere bebat. Nam Herodotus quoque, quanquam non di pulus Hellanici, tamen aequalis et innior erat, ne tamen Herodotus sua debere videtur Hellanico, in hic potius illi, quem, quae 4, 95. de Zalmoxi narra vt αὐτόπτην narrare apparet, h. e. vt qui ipse in p grinationibus suis audinerit, non hauserit ex libris a rum m). Sed de hac Hellanicorum confusione plura cendi locus erit paulo inferius. Leonies legitor Demo-

seem or well some \$. 6. lam pergamus in recensendis criminibus, quoi Hellanicus a scriptoribus nonnullis accusatur. Et quidem, quae ad Geographum spectant, commemor tur a Strabone et Stephano Byzantino. Quorum v. c. Νάπη, inquit a), ἐν τῶ Μεθύμνης πεδίω, ἢν Ελ νικος άγνοῶν Λάπην ὀνομάζει. At hic bonus Strabo tem non bonum criticum se praestitit, qui non qua ret, annon vitium illud esset codicis, quo ipse vte tur, potius quam ipsius auctoris, nisi fortasse quis defendere Strabonem velit, vt codices Stephani, in us opere oppidum illud diserte Νάπη ab Hellanico ctum fuisse legitur, correctos fuisse dicat e loco Stra nis. Quod tamen mihi quidem verisimile non videt et ob litterarum seriem, qua Stephani opus nunc q dem conscriptum extat, et vero maxime ideo, q Nάπη fuit Lesbi oppidum, quod quo nomine recte pellaretur, nullo modo videtur ignorare potuisse He non proum. Sed are illa ration quan inert, in

<sup>1)</sup> Vid. infra Fragm. XXV.

m) Plura argumenta, neque ea improbabilia, quae Herodotum 1 Hellanico debere demonstrent, habes apud Dohlmannum 1. 1. 127. 599. Poterat etiam alia addere. v. c. quod Herodotus 6, sqq. videtur sibi primus de constitutione rei publicae Lacedaer niorum exponere, quanquam J. 4. ex Strabone cognouimus, Hellanicum de ea egisse.

a) 9, p. 426 C. will start swanne alian, bell , tangua alia

nicus Lesbius, qui eius meminisse traditur in secundo Aschiener libro. Sed in alies non dubitandum puto. quin dignus fuerit Hellsnicus reprehensione Strabonis. vt. in illo loco, vbi loquitur de Oleno et Pylena, oppidis Actolicis, quae ab Homero commemorantur, quorum illud dirutum fuerit post Homeri setatem, hoc in loco editiori positum. Ellavazos, inquit b), ovoè rnv zeol ະແນ່ຮສຽ ໂປຽວດຸໄດນ ດຸໄປຮ, ຜູ້ໄλ ໝໍຽ ຮັກເ ສຸດໂ ດນັກຄົນ ດນັດຄົນ ຮຸ້ນ ຖືກ άργαία καταστάσει μέμθηται. Statim addit alia Hellanici peccata: rag d' verspou nal the ron Hoanleidon natioδου πεισθείσας, Μαπύνιον καλ Μολυκρίαν, εν ταῖς ἀρχαίαις καταλέγει, πλείστην εύχέρειαν ἐπιδεικυύμενος ἐν πάση τι τη γραφή. Mox nouum eius errorem in co detexit '), quod Dulichium dixerit eandem esse ac Cephalleniam. Dulichios enim et reliquarum Echinadum incolas parnisse Megeti, sed Cephallenas Vlyssi. Tum angas cese dicit d), quae Hellanicus et Herodotus tradiderint de Alizonibus, gente Scythica vltra Borysthenem fluuium et Callipidas, et de aliis nominibus. Dubito vero, an huc referendus sit ille locus e), vbi Hellanicus vrbem Assum, Cleanthis Stoici patriam, Aeolicam fecisse memoratur. Facta enim huius sententiae mentione, sibil aliud addit Strabo, nisi inde apparere, etiam Gargara, quae Assiorum colonia erat, et Lamponiam, Aco-Mcas esse. - Stephanus Byzantinus duobus in locis reprehendit Hellanicum: primo in v. "Aluwy, quod Bocotiae oppidum male ab co dici Σάλμον ostendit. Neque tamen Stephano plane displicuisse vel omnibus rationibus destituta visa videtur illa Hellanici sententia. Nem ipse in v. Σάλμος rem tradit e mente Hellanici, anila nota adiecta, v. infn. fragm. XXXVIII. Alterius

b) 10, p. 451. C.

c) 10, p. 456. B. cf. Homer. II. \$, 625. sqq.

d) 12. p. 550. B. cf. Herodot. 4, 52. Sed ipse Strabo 12, p. 549. D. putat, Homerum (II. β, 856.) 'Aλιζώνους vocasse Chaldaeos s. Chalybas.

e) 13, p. 610. D. v. Macrob. Saturno. 5, 20.

reprehensionis sedes est in v. Γάργαρα, quod oppidum Troadis ab Hellanico vocari ait Γάργασον, sibi tamen id sphalma esse videri. - Grauissimum denique et plane non ferendum in historico crimen est partium studium, de quo accusant Hellanicum Strabo 1) et Eustathius 5). Troiani enim quum non sine fastu negassent. vrbem suam a Graecis euersam fuisse, Hellanicus iis gratificaturus consensit, την αὐτην είναι πόλιν την νῦν τῆ τότε. Ne vero quis hoc putet vnicum Hellanici cupiditatis exemplum esse, vetant verba Strabonis: olog รินะไขอบ แบ๊ชิอฐ. Siuc enim illa explices ita: quae est eius fabulandi consuetudo, siue cum Xylandro emendes &vuog h), apparet Strabonem iis reprehendere voluisse partium studium in Hellanico conspicuum. Omnino vero in tractandis rebus antiquissimis, in quibus maxima cautione opus esse intelligitur, vt in historia heroum, ita negligentem eum se praebuisse Strabo auctor est 1), vt facilius hoc in genere credi posset Hesiodo et Homero tragicisque poetis,

# 5. 7

Iam quanquam et horum vitiorum pleraque vere in Hellanico deprehensa fuisse, et grauiter ea reprehendi debere, nullo modo negauerim: tamen multis illis et magnis, quarum supra nonnullas commemoraui, virtutibus effectum videtur, vt magnam in antiquitate famam et gloriam sibi pararet: ad quam augendam, praeter librorum, quos edidit, multitudinem, nec illud nihil contulisse arbitror, quod illo tempore, quo inprimis efflorescere coepisset historiae studium, non

g) ad II. 8, p. 460. ed. Rom. cf. infr. post fragm. CXXXXIII.

i) 11, p. 507, sq.

f) 15, p. 602. A.

h) Nam duo haec vocabula facile inter se permutari, quum per se pateat, tum diserte docet Scholiastes Appollon. Rhod. 2, 1223. θυμῷ γραπτέου. γράφεται δὲ καὶ μύθφ.

paruae vtilitatis fuerint necesse est libri corum, qui non quidem summa com diligentia res factas omnes ad probabilitatis vel veritatis normam exigerent, sed monumenta tamen historiae, quotquot ipsis vel ex antiquiorum scriptorum libris, vel e traditione, aliisue modis, innotuissent, omnia studiose collecta litteris consignarent. Ex his enim monumentis cognosci saltem poterant potiora historiae momenta, et ex iusta corum copia facile poterant, comparatione diligenti cum aliis instituta, posterioris aetatis scriptores iudicare, quae genuina essent et fide digna, et quaenam fuissent rerum in illis narratarum causae et momenta. Ouae mea opinio ne vana quibusdam ac temeraria videatur. adscripsi verba Dionysii Halicarnassensis "): 'Hoodoros τών πρό αὐτοῦ συγγραφέων γενομένων, Ελλανίκου τε καὶ Χάρωνος h), την αυτήν υπόθεσιν προεκδεδωκότων, ούκ απετράπετο, αλλ' επίστευσεν αύτων πρείσσον τι εξρίσειν. όπεο και πεποίηκε. Ergo collectio illa monumentorum historicorum, ab antiquioribus historicis, in his ab Hellanico, facta, multum contulit ad perficiendam et expoliendam Herodoti historiam, cuius vel solius praestantia sitim antiquissimae historiae videtur ita posse restinguere, vt aequo paene animo carere possimus antiquiorum historicorum operibus: quae tamen vt ipsa quoque supersint, vel propterea valde optandum esse video, quia verisimile non est, Herodotum omnino et semper verum vidisse, vel potuisse videre. Praeterea iucundissimum foret intellectu, iam antiquissimos scriptores multis in rebus inter se dissensisse, neque adco alterum in alterius verba iurasse, sed quae quisque putasset esse verissima, tradidisse, vel certe, quae quisque narrata accepisset, ea reddidisse sine vlla mutatione. Sic ex illo Iosephi loco, quem supra §, 4. laudaui, discimus, Hellanicum vehementer discrepasse ab Acusilao, antiquiore etiam scriptore, de genealogiis, difficillimo sane et obscurissimo capite, de quo vel ideo dolendam

a) epist. ad Cn. Pompei. p. 129. b) Ita enim haud dubie cum Stephano legi debet pro Xalgaros.

est Hellanici placita interiisse, quia e Clemente Alexandrino ") constat, Acusilaum exscripsisse Hesiodum, atque adeo Hellanicus ab hoc simul poeta diuersa sensisse intelligitur. Oni Hellanici et Hesiodi dissensus ne opus quidem est vt ex iis tantum, quae paulo ante dixi, colligatur, quum hodie quoque extent plurima eius vestigia, quorum hic duo modo indicabo, reliqua infra passim notaturus. Hesiodus enim Cyclopas putasse videtur inde nomen accepisse, quod fronti eorum vnus inesset oculus rotundus d). Hellanicus vero, nec improbabiliter, dixit eos ονομάζεσθαι ἀπὸ Κύκλωπος, νίου Ούρανου °). Sic nec de Eurytione Hellanicum puto falsa tradidisse, quanquam valde diuersa ab Hesiodea narratione. Hic enim 1) Eurytionem ait interfectum fuisse ab Hercule in insula Erythia. Ille insulam illam plane non agnouisse videtur, immo Erythiam atque Martem fuisse docet Eurytionis parentes 8). Scilicet vtraque sententia conciliari potest ita, vt insula nomen debere dicatur feminae. Sed de insula tamen ipsa nasci quaedam dubitatio potest. Si enim Erythia insula fuit, intelligi non posse puto, quomodo factum sit, vt nec Pherecydi ea nota esset h), nec hodie quisquam audierit de insula quadam Gadibus proxima. Iam etsi hoc quidem nullo modo demonstret, nullam vuquam illo in loco, vbi fuisse dicitur, insulam extitisse, quum demersione vel aliis modis euanescere

sqq. et quae ad Pherecydem p. 63. et 104. edit. 2. dixi.

c) stromm. 6, p. 629. A.

d) theog. 144. sq.

e) v. Schol. ad Hesiod. p. 247. a. qui tamen addit, Hellanicum, dum ca traderet, non dixisse de Cyclopibus, quorum in Homero mentio fit. Cum Hellanico consentit Schol. Eurip. Orest. 963.

i) theog. 290. sqq. 982. sq. g) v Schol. Hesiod. p. 257. a.

h) Saltem in libro de mirabilib. auscultationibus, qui Aristoteli tribuitur, cap. 145. leguntur haec: ονόξ γὰς ἐν τοῖς κατὰ Λιβύην καὶ Ἰβηςίαν τόποις οὐδαμοῦ τὸ ὄνομα λέγεσθαί φασι τῆς Ἐςυθείας. Herodotus quidem 4, 8. insulam prope Gadira s. Gades sitam dicit a Graecis vocari Erythiam. Strabo autem (3, p. 169. C.) dicit, Pherecydem videri hanc insulam ipsam appellasso Gadira, v. omnino Salmas, ad Solin. p. 283.

vel certe ignota manere potuerit posteriorum aetatum hominibus 1): illa tamen valde suspecta et fabulae similiora quam historiae sunt, quae Strabo l. l. narrat de tanta illius insulae fertilitate solique pinguedine, vt oues, misi quinquagesimo quoque die sanguis iis mitteretur, sdipe et crassitie suffocarentur. Quum igitur omnia hic fabularum innulucris tecta iaceant, quumque Panyasis et Pherecydes narrasse dicantur apud Macrobium 1), Herculem poculo vectum ad Erythiam insulam nauigasse: quae ipse Macrobius dicit propiora fabulae esse, duam historiae: veram historiam latere puto in narratione Hellanici, e qua variis modis oriri potuit illa Fortasse antiquissimus aliquis scriptor feminam illam Erythiam, ad designandas eius diuitias, quippe quae gregem boum bene saginatorum (εὐουμετώπους vocat Hesiodus) possideret, vocauerat περιβρυτον, nempe zlovro, vt Cicero v. c. 1) Pompeium dicit circumfluentem gloria pro abundantem. Iam vero aeologuros alias est insularum epithetois. Inde igitur fingi potuit insula. Accedere potuerunt mythi antiqui, qui docerent, Erythiam, cuius pater fuit Geryon \*), deorum beneficio, ne superesset tristi suorum sorti, mutatam fuisse in insulam +'s Quum vero semel insula adesset, non difficile fuit eam varie exornare, quo digna existeret, ad quam appelleret Hercules, et in qua ederet illud fortitudinis

i) Saltem Strabo p. 148. B. innuere videtur, alios, qui sagaciores' essent, eam vidiase inter Gades et continentem. cf. not. h. et de la Nauze instification de Pline (H. N. 4, 22.) sur l'étymologie de l'île d' Erythia, in Mémoires de litterature T. XXXIIII. p. 175. sqq.

k) Saturnn. 5, 21. e cuius tamen verbis, quod ingenue fateor, nulla omnino ratione colligi potest, Pherecydem ignorasse vel non a-gnouisse istam insulam.

l) ad Att. 2, 21.

<sup>\*)</sup> v. Steph. Byz. in v. Equideia.

<sup>†)</sup> Certe quinque Naïdes in totidem insulas mutatae feruntur apud Ouid. metamm. 8, 577. sqq. Simile quid habes infra, Fragm. CXV. b.

suae, vel si manis sacuitiae, specimen. Sed vt missis his conjecturis ad Hellanicum redeamus, putauerim etiam ea de causa optandum esse, vt eius libri superessent, quia tum melius aestimari posset et ipsius Herodoti ac multo magis Thucydidis praestantia, et hominum doctorum aetatis paulo serioris in diiudicandis antiquiorum scriptorum libris facultas atque sensus. Quae res quam iucunda et ad formandum accuratum de his omnibus iudicium vtilis futura fuerit, facile intelligitur, Herodoti vero ac Thucydidis libros iam antiquis temporibus mirum quantum praeferendos visos fuisse libris Hellanici, tum ab Hermogene Rhetore docemur m), qui, vbi de Theopompo, Ephoro, Hellanico et Philisto dixerat, ξήλου καὶ μιμήσεως, inquit, τὰ είδη τῶν λόγων αὐτῶν οὐ πάνυ ται, μαλλον δε ούδ' όλως, - ήξίωται παρά τοῖς Ελλησι, καθάπεο τὰ τῶν ἄλλων οἶον Θουκυδίδου, Ηροδότου, Έκαταίου, Ξενοφώντος, τών λοιπών, tum etiam colligi recte potest ex eo, quod hi non peruenerunt ad nostram aetatem: quod sane puto futurum fuisse, si plures lectores atque descriptores nacti essent. Iam vero valde verisimile est, eos iam interiisse Photii aetate, h. e. seculo IX, qui si legisset, haud dubie fuisset eos excerptu-Eustathium autem, qui seculo XII. floruit, non ipsum eos ante oculos habuisse, paene pro certo affirmauerim. Saepe enim dum Hellanicum laudat, vtitur verbo φασί, quo indicat, se non ipsum eius opera inspexisse, sed ex aliorum, qui iis vsi essent, scriptis eius sententiam cognovisse"). Vnum tamen fortasse nos Tzetzes enim o), postquam breuiter narrauit, qua ratione inuentus sit ignis, haec addit: καθώς Ελλάνικος έν τῶ περὶ Χίου ατίσεως ίστορεῖ, ῖνα μὴ κατὰ πλα-

m) περὶ ἰδεῶν 2, p. 396, ed. Ioh. Sturm. 1571. 8. [p. 514. ed. Colon. Allohr. 1614. 8.]

n) vt ad II. δ, p. 460. τ, p. 1178, 24. ad Odyss, γ, p. 1454, 30. Sed ad II. ο, p. 1035, 64. Ελλάνικος, inquit, κατά τὴν παλαιάν ἱστορίαν. Quae sunt ambigua. cf. infra ŷ. 10.

o) ad Lycophr. 227.

τος την ίστος laν ἐπεξεργασώμεθα, quibus verbis apparere quis putet, hanc certe Hellanici libellum in Tzetzae manibus adbuc et ab eo lectum fuisse. At quo minus ita indicemus, nota nos impedit Grammatici vaniloquentia.

## §. 8.

Hic. ipse vero maturus scriptorum Hellanici interitus son vitima causa esse intelligitur, cur tam difficile videatur, Hellanicum vtrumque eorumque scripta recte dignoscere. Fortasse enim ex ipsa cuiusque dialecto posset perspici, vtrius libri quique essent, quum Lesbium Hellanicum probabile sit Aeolica s. Dorica dialecto vsum esse, Milesium Ionica. Potnerit Lesbius Hellanicus etiam Lesbica dialecto vti, vel adeo Mitylenaea, Nam wraque commemoratur a veteribus \*). Et illa quidem disitur obscura fuisse "): vnde quis putet intelligi posse; car tanta obscuritate laboret v. c. logus Hellanici ille; quem seruanit Scholiastes Euripidis b). Cuius tamen obscuritatis aliam esse. causam, infra patebit. Ex Mitylenaea dialecto desumtum traditur vocabulum avelsag, quo cistam significat c), et quo aliquoties vtitur

<sup>\*)</sup> Tzetzes ad Lycophr. 212. Ένόρχης, ὁ Διόνυσος παρά Λεσβίοις.

Hesychius: "Ισσασθαι κληρούσθαι. Λέσβιοι. Et ipsa Loshos 'dim dicta est 'Ισσα, auctore codem Hesychio, et Strabone 1, p. 60. Vid. Alberti ad Hesychii locum virumque. — Plato in Protagora T. I. Opp. p. 546. D. de Simonide dicit: τῆ φωνῆ ἐνταῦθα κέχοηται τῆ τῶν Μιτυληναίων, ως πρὸς Πιττακὸν λέγων τὸ, Πάντας δὲ ἐκαινοῖμι καὶ φιλέω ἐκών. Schol. Sophoel. ad Aisc. 621. formam ἀηδώ ἀηδοῦς (de qualibus vid. Valckenar. ad Eurip. Phoenn. p. 163.) dicit esse Mitylenaeorum.

a) v. Dionysii Halic. τέχνη, p. 69, 10. vbi agit de Alcaeo.

b) ad Orest. 1648. v. infr. fragm. LXXXXVIII.

c) v. Bustath. ad II, z, 254. p. 1056, 46. et Schol. Cod. Leid. ad l. l. ap. Valckenar. ad Ammon. p. 82. (p. 81. ed. Schaefer.) et ad Theocr. Adoniaz. p. 333. (p. 529. ed. 2.) qui tamen posteriori loco istam Grammaticorum observationem mendacii suspectam habet, et praefert ea, quae Bustath. alio loco de nomine ἀντίπηξ tradit, ad Odyss. β, p. 1449, 2. nempe esse vocabulum antiquum.

Euripides d). Ex alterutra harum dialectorum derinata fortasse videri cuipiam possunt vocabula άμφίσματα et αναβοιγασθαι, quibus Hellanicum vsum esse dicunt Suidas et Phauorinus, qui tamen, vt Hesychius, et Zonaras in Lexic. p. 157., recte ἀμφίσβατα legit. Certe ἀμφίσματα pro ἀμφισβητήσιμα vix repereris in alio scriptore, et Graecum haberi illud vix potest. Verbum ἀναβριχα-68at, ascendere, quo etiam Aristophanes (in Pace v. 70.) vsus est, possit et ipsum, si quis defendere hanc sententiam velit, translatum dici e dialecto Lesbica, vel saltem e loco Hellanici, cuius verba sunt haec: ἀναδοιγάται δὲ ώσπες πίθημος ἐπ' ἄκρα τὰ δένδρα. Haec ita explicat Suidas: πρός ύψος ἀνέβαινε, πρός δένδρα καὶ τοίγους. είρηται δε άπὸ τῶν ἀδόίχων. είδος δέ έστι ποφίνων, οθς ελώθασι διὰ σχοινίων ἀνιμᾶν ·). ή ἀπό τῶν ἀραχνῶν· καί έστιν οίου άναραγνασθαι. αί γαο αράγναι νήθουσι κατά τας έναερίους όδούς. Sed quum dialecti τοπικαί non omnibus lectoribus potuerint satis notae esse, et plerique scriptores scripsisse reperiantur dialectis yeurais. non dubito, quin Hellanicus eandem rationem sit secutus; immo si scripsisse dicendus sit lingua sibi maxime vernacula. Aeolica eum vsum esse verisimile videtur. Lesbus enim erat, auctore Strabone 1), σχεδόν τι ή μητούπολις τῶν ΑΙολικῶν πόλεων. In his tamen magna cautione opus esse videtur. Ego quidem certe, etiam si supersint nobis libri, Hellanici nomine simpliciter, nec patriae mentione facta, omnes inscripti, et duplicis generis dialecto, alii Aeolica, alii Ionica, consignati, nequaquam

d) in Ione v. 19, 1338. 1591.

e) Item videbatur Pausaniae, ap. Eustath. ad Odyss. ε, p. 1553, 59. — Alia attuli ad Dion. Cass. Vol. V. (Annotationum Vol. I.) p. 572. Dio enim Vol. II. p. 530, 537. dixit: τοὺς ἀναβασμοὺς τοὺς ἐν τῷ Καπιτωλίω τοῖς γόνασιν ἀνεὐδιχήσατο. Conf. Zonarae Lexicon p. 206. ibique Tittmann. et Philemonis Lexic. technolog. p. 149. edit. Burnei, sinc p. 249. sqq. edit. Osann. et quos luc laudanit.

f) 13, p. 616, D.

tamen putem recte ex hac sola causa colligere quenquam posse, illos a Lesbio esse profectos, hos a Milesio. que enim tantum Hippocratem, gente Coum atque adeo Doriensem, accepimus Democrito gratificaturum Ionica dialecto libros suos conscripsisse 8), sed ipsius Herodoti exemplum obstat, qui natus Halicarnassi, Cariae vrbe a Doriensibus condita h), tamen Ionice scribere maluit, quam Dorice. Idem Herodotus, vbi hominis Lesbii, ducis Mitylenaeorum, orationem refert hh), exhibet eam lonice scriptam. Et profecto extant in tanta reliquiarum Hellanici paucitate ac breuitate Ionicae magis quam Doricae dialecti vestigia 1). Quae fortasse fuit vna ex causis, quibus moti Wesselingius k) et Valckenarius 1) Milesium tantum Hellanicum agnoscerent, et Valckenarius adeo Ionicam ei dialectum tribueret m). In quo tamen dubito an recte versatus sit vir summus. Nititur enim eius sententia haud dubie loco quodam lexici Sangermanensis MSti, quod Bekkerus Anecdotorum Graecorum Volumine I. Berolini 1814. 8. inter Lexica Segueriana edidit. Scilicet ibi dicitur (p. 351, 13, ed. Bekker.) primo ή ἀθάρη esse τροφή έκ πυρών έψημένων (Bekker. ήψημ.) και διαπεχυμένων. Tum sequentur haec: ἔστι δὲ ή γρήσις της λέξεως πολλή παρά τοις 'Αττικοίς, κατά μέν τὸ τέλος διὰ τοῦ η προαγομένη, κατὰ δὲ τὴν μέσην διὰ τοῦ α, κατά δὲ πολλούς ἄλλους κατά μὲν το τέλος διά τοῦ α, κατά δὲ τὴν μέσην διὰ τοῦ η. ούτως δὲ καὶ Ελλάνικος και Σώφοων έχρήσατο. Et paulo post: οί δε άθάρην λέγοντες Ιακώς φασί. και γάρ και άλλως (Bekker, melins άλλοις) έχοήσαντο (Ita lego pro έχοήσαντα) Ίακοῖς διὰ τὴν ἄνω-

g) v. Aelian. V. H. 4. 20.

h) v. Herodot. 2, 178.

hh) 4, 97.

i) v. infr. fragm. III, avdiovoc. it. CIIII,

k) praefat, ad Herodot, non procul ab initio.

<sup>1)</sup> ad Herodot. 4. 190.

m) ad Theocrit. Adomiaz. p. 204. C. (p. 203. B. edit, 2. Lugd. Bat. 1810. 8.)

θεν συγγένειαν, ώστε το άθάρη παρά τοῖς Αττικοῖς λεγόμενον την μεν παραλήγουσαν κατά την Δώριον, την δεκατάλη-Ειν κατά την Ιωνικήν έσχεν διάλεκτον. Ex hocigiturloco quomodo colligere Valckenarius potuerit, equidem fateor me non perspicere posse. Nam primo non sibi constat grammaticus. Alias enim formam ádáon Atticam vocat, alias Ionicam. Deinde dicit, ab aliis Atticam putari formam annoc. Hac vsos esse Hellanicum et Sophronem. Ergo non forma άθάρη, quam 'Iακῶς dici ait. Denique rectius ex h. l. colligi putem, Hellanicum Aeolice vel Dorice scripsisse. Nam non solum cum Sophrone componitur, quem et Dorice scripsisse constat, et asperrima Dorica dialecto vsum esse, atque adeo, si vera sit Valckenarii sententia, Sophron quoque putari debeat Ionice scripsisse, sed tribuitur etiam ab aliis forma άθήρα Acolicae dialecto 1). Omnino vero, quum scriptores veteres, etiam scholiastae, in laudandis aliorum verbis saepe ita versati sint, vt, quo aequalior existeret oratio, dialecti proprietate sublata rem ipsam potius ex illorum sententia traderent, suae dialecti verbis declaratam, cuius generis exemplum paulo ante ex Herodoto attuli, quumque inprimis vitare voluisse videantur Doricae dialecti duritiem et asperitatem: ne e talibus quidem dialecti alicuius vestigiis, raris praesertim et obscuris, colligi temere aliquid constituiue velim. ones more district, Calphes Suprant (act a)

# Selling interest Sand burniams the world to me

Tutissime potius et sine vllo erroris periculo omnes veterum scriptorum locos, in quibus Hellanicus laudatur libri nomine addito, arbitror intelligi posse de Hellanico antiquo et Lesbio. Nam vt taceam, Lesbium Hellanicum tantam antiquitus gloriam nactum esse, vt lectores omnes, etsi Hellanicum simpliciter laudari vidissent, statim tamen cogitarent de Lesbio, et scripto-

n) vt a Schol. Aristoph. ad Pl. 673. cf. quae dixi de hoc vocabulo in diss. de dialecto Alexandrina p. 40. sq. (seu in libro de dialecto Macedon. et Alexandr. p. 86.)

rea Agranissimos as déligentissimos, a quibus simplicités Idellanicum laudari videmus, non videri commissures fuisse, vo lectoribus ambiguum esset multis in locis, vten deberet quoque loco intelligi: quod et ipsum videtun: non contemuendum argumentum esse: habee alia grauiera, quae me in sententia proposita confirment. Etoprimo quidem mirum videri cuique debet, neminem omnino praeter Suidam feciese Milesii Hellanici mentionem vnquam, ita vt, nisi Suidae lexicon superesset, vehementer dubitem, an vel nomen Hellanici Milesii nobis innotescere potuerit. Nam, quantum mihi quidem constat, vaum modo Aristidis locum habemus?), qui, quum Hellanicorum in numero piurali meminerit, videatur sententiae meae posse opponi. At ne banc quidem Suidae causam adiunare puto propterenisquia ex tota orationis serie apparet, Aristidem agere de ecriptoribus antiquissimis, qui vixerint ante Thucydidia actatem, quo tempore duo Hellanicos, et ambo quidem historicos, flornisse, nemo facile nisi homo lenis ac temerarius affirmauerit. Immo non nisi vnum Lesbirm Hellanicum intellexit Aristides, et eodem modo phyralem posuit pro singulari, quo idem facere solent in neminibus virorum magnorum propriis optimi quique scriptores, v. c. Cicero b): ,,hinc illi Lycurgi, hinc Pittaci, hinc Solones, atque ab hac similitudine Coruncanii nostri, Fabricii, Catones, Scipiones fucrunt." Onam loquendi consuetudinem Romani petiisse videntur a Graecis, v. c. Platone in Theaeteto bb): 660 Mé-Ascool es nat Maquerldat — discreptoreat. De legibus bbb): όταν η Θυέστας, ή τινας Οιδίποδας εισάγωσιν η Μαπαρέας τινάς άδελφαῖς μιχθέντας. ln Symposio b\*):

a) quem supra laudaui §. 4. not. m.

b) de Or. 5, 15.

bb) T. I. Opp. p. 180. E.

bbb) lib. 8. T. II. Opp. p. 838. C.

b\*) T. III. Opp. p. 213. B.

δρών αὐ Φαίδρους, 'Αγάθωνας, Έρυξιμάχους, Παυσανίας. 'Αριστοδήμους τε καὶ 'Αριστοφάνεις. Plutarcho c): πρωτεύων έν Εφιάλταις, και Λεωκράταις, και Μυρωνίδαις, nal Kluwer, nal Tohuldars, nal Govnvoldars. Aeliano oc): τοιούτοι, οίους έν τῆ τραγωδία τούς μονάρχας όρωμεν, 'Argéas re éneivous, nal Ovéstas, nal 'Ayanéuvovas, nal Alylodovs c\*). Nec magis audiendus videtur, si quis Milesium Hellanicum latere putet ap. Hygin. poet. astron, 2, 2, qui, "Thales, inquit, - natione fuit Phoenix, vt Herodotus Milesius dicit," Nam etsi Hellanicus etiam dicitur res Phoenicum scripsisse, (v. fragmm. in h. v.) et Herodotus non Milesius dici potest, tamen vel propterea non cogitandum videtur de Hellanico Milesio, quia illo etiam loco Hellanicus ponitur in numero scriptorum antiquissimorum vna cum Hesiodo, Hecataeo et Acusilao. Vel igitur pro Herodotus legendum est Hecataeus, vel potius nomen Milesius transponendum, vt legatur: "Thales Milesius - vt Herodotus dicit." Dixit enim id reuera 1, 170. Hanc ipsam ob causam, et quia Suidas Hellanicum Milesium dicit alterutrum opus simpliciter inscripsisse Ίστορίας, et praeterea edidisse Περίοδον γης subiit aliquando animum suspicio, errauisse in his Suidam, et Hellanicum pro Hecataeo Milesio nominasse, quem scimus composuisse et Iotogias coc) et Heglodov ρης d). Certe similem errorem errauit Berckelius ad Steph. Byz. in v. Οἰάνθη. De qua mea coniectura velim vt iudicent harum rerum me peritiores. Meum iam est, vt alteram causam afferam, cur vbique fere Lesbium historicum intelligi putem. Scilicet Athenaeus, doctissimus scriptor, laudat Hellanicum, nullo gentis nomine addito,

c) in vita Periclis cap. 16.

cc) Var. Hist. 2, 11.

c\*) Plura collegi in Opusculis p. 57-

ccc) v. Steph Byz. in v. Olvn.

d) Ita opus illud diserte laudatur a Strabone 12, p. 550. D. qui locus sugit Vossium de historr. Gr. 1, 1. p. 7. et 4, 3. p. 440.

èv rais ioroplais e). Quis non hic cogitet de Hellanico Milesio, cui tribui vidimus opus, simpliciter ita inscriptum? Ipse facile adducerer, vt de illo capiendum arbitrarer Athenaei locum, nisi idem statim addidisset verba: έν δε τῷ δευτέρφ τῆς Φορωνίδος — Ex his enim certo cognoscitur, Lesbium historicum intelligi, cui Phoronidis opus diserte tribuit Dionysius Halicarnassensis!). Quum igitur ne illud quidem opus, quod secundum inscriptionem videatur Milesii esse, referri ad eum, tanquam ad auctorem, possit, quomodo tandem ei reliqua tribuemus, quae etiam specie ista carent? Similes locos afferam infra 5). Accedit, quod facile fieri potuit, vt vnus Hellanicus et Mitylenaeus s. Lesbius appellaretur, et Milesius. Vt enim Apollonius, Argonauticorum scriptor, salua veritate dici potuit et Alexandrinus et Rhodius, quia natus erat Alexandriae h), in Rhodo vixerat, vt Dionysius Thrax, qui et ipse fuit Alexandrinus, tamen vulgo Rhodius dictus est, vt denique Herodotus, quem Halicarnasseum esse nemo nescit, postea Thurius vocatus esse legitur, quia socium se praebuit coloniae in Thurios deducendae i): ita etiam Hellanicus, qui vel in Lesbo vel Mileti natus vel diu versatus esset, potuit recte vtroque nomine insigniri. Et ob ea quidem, quae paulo ante dixi de dialecto Ionica, tum etiam ea de causa, quod aliquam diu cum Hecateo Milesio versatus esse dicitur a Suida, valde probabilem esse puto sententiam hanc, vt in Lesbo natus reliquam, vel totam vel maximam, vitae partem transegisse existimetur Mileti. Ex hac igitur hypothesi, quae sustentatur argumentis ante allatis, dirimi et componi dissensus omnis facile potest. Ex hac eadem explicari etiam ii loci possunt, in quibus Hella-

e) 9, p. 410. F.

f) archaeol, 1, p. 22. Eadem ratio est the 'Atdidog. v. fragm. XX.

g) fregm. V. XXXXVI.

h) Nolo enim h. l. cum iis pugusre, qui Athenaeum 7, p. 283. D. sequuti Apollonium dicunt Naucratide esse natum.

i) v. Strabo 14, p. 655. D. et 656. C.

nicus ita laudatur, vt non solum patria, sed ne opus quidem, in quo narrasse aliquid traditur, additum sit. Tales enim loci magna cum probabilitate referri fere semper possunt ad aliquod opus, cuius auctorem ex iis, quae disputaui, Lesbium Hellanicum fuisse appareat.

# gentrino kraigen dentisse pressione england antitang

Sed noua exoritur difficultas. Quaeri enim recte potest, quomodo factum sit, vt Hellanicus, Historicus et Geographus<sup>a</sup>), grammaticis etiam tricis tempus impenderet. Quod de illa quidem aetate parum verisimile videtur. Scilicet in illo loco Homeri <sup>aa</sup>): — οἱ δ' οὐκ ἐδύναντο, καὶ ἀχνύμενοί περ εταίρου, Χραισμεῖν — Hellanicus περ Aeolice dictum putasse traditur pro περὶ, et in alio eiusdem Homeri loco <sup>b</sup>): — θεὸς διὰ πάντα τελευτᾶ. Πρέσβα Διὸς θυγάτης "Ατη, ἢ πάντας ἀᾶται, Οὐλομένη — pro θεὸς διὰ legi iubebat coniunctum θεόσδια, h. e. θεόσδοτα, ita ut θεόσδια sit accusatiuus, pendens a verbo τελευτᾶ, quod dictum sit pro τελειοῖ, et cohaereat cum nomine "Ατη. e qua ratione distinctio delenda esset post τελευτᾶ. Neutram interpretationem puto se viris doctis esse valde probaturam. Nam περ in priori loco haud dubie est quamuis,

a) Inter Geographos enim recte numerari Hellanicum, multa librorum eius fragmenta luculenter docent. Docet etiam Agathemerus compendiariarum geographiae expositionum libro I. pag. 2. edit. Hudson. haec dicens: Ελλάνικος γὰρ Λέσβιος, ἀνῆρ πολυΐστως, ἀπλάστως παρέδωιε τῆν ἱστορίαν. Antea enim dixerat, Anaximandrum Milesium primum ausum esse orbem terrarum in tabula pingere, postea vero Hecataeum Milesium, qui fuerit ἀνῆρ πολυπλανῆς, eandem rem diligentius et ad admirationem vsque egisse. Significat igitur, Hellanicum in Geographorum numero ponendum quidem esse, zed ἀπλάστως, hoc est, simpliciter, et tabulis geographicis non additis, de situ regionum et vrbium tradidisse. Vt enim πολυΐστωρ idem est, qui πολυπλανῆς, ita etiam ἐστορία proprie tribuitur ei, qui multos populos, multorum vidit et vrbes.

aa) ll. o, 651, v. ad h. l. Eustath, p. 1035, 64.

b) Il. t, 90. v. Eustath. ad h. I. p. 1178, 24.

et in aliis etiam locis iunctum reperitur cum καί°). Quod quum Hellanicus non magis ignorare potuerit, quam locum plane similem d), — τοῖς δ' οὔτι δυνήσεα, ἀχνύμενός πεφ, Χραισμεῖν — puto eum offensum fuisse genitiuo έταἰρου, cum verbo ἀχν. iuncto. At nonne facilius erat, vel έταἰρο legere, et ad χραισμεῖν referre, vel in genitiuo έταἰρου omissam statuere particulam περὶ vel ἕνεκα, quae satis saepe in his desunt dd), quam inusitata et hand dubie falsa ratione coniunctionem s. dictionem encliticam in praepositionem mutare? Etsi enim non

Georgians . revigin 1970 is within 1966, tempor impossion

μηδ' ούτως άγαθός περ έων, (Hiad. α, 131.)

τόν περ μεταλαμβάνει είς τον δή. - Καὶ τὸ

φυγόνει πεο αἰπὺν ὅλεθρον, (Odysa. Q, 47.),

άντὶ τοῦ φυγόντι δή. ἢ οὖν καὶ ἐνταῦθα τὸν περ μεταλαμβάνειν ὅεῖ εἰς τὸν δὴ, ἢ τὸ ἑξῆς οῦτως τούτων τὴν μοῖραν, καίπερ ἀνιάζουσα κατὰ θυμὸν, ὅμως τλῆθι φέρειν.

d) II, a, 241.

dd) Scholia Villoisoniana ad Iliad. 0, 651. p. 369. sq. έλλείπει ή περί, περί έταίρου. Ελλάνικος δὲ Λίολικῶς νομίζει την περί περ εἰρῆσθαι. — ἀήθης δὲ Ομήρω ή τοιαύτη συναλοιφή. Αροίlonius Dyscolus de Syntaxi p. 166, 3. ed. Sylburg. τὸ γὰρ (Iliad. δ., 345.).

Πρώτω γάρ και δαιτός ἀκουάζεσθον έμεῖο, συνηρπάσθη είς τὴν κτητικὴν σύνταξιν. ἄμεινον γάρ τῷ ὑήματι συντάσσειν, ΄Ομηρικώτερον λειπούσης τῆς περί προθέσεως, ὡς τὸ (Π. β., 356.),

Τίσασθαι Έλένης δομήματά τε στοναχάς τε. -

Κύκλωπος κεχόλωται (Odyss. α, 69.),
καὶ ἄλλα πλεῖστα, ἔχοντος τοῦ λόγον οῦτως ἐμοῦ ἀκουάζεσθον
πρώτω περὶ δαιτός. Conf. quae Franc. Nansius in Curis secundis ad Nonni Paraphrasin Euangelii Iohannis, Lugduni Batav.
1593. 8. editis, p. 19. sq. erudite scripsit. Est enim exiguae quidem molis libellus, sed optimae frugis.

nego, in nonnullis Pindari locis ") neo cum apostropho legi posse pro περί. tamen quod lyrico et dithyrambico licet, id an epico liceat dubito, neque in Homero puto locum alium reperiri, in quo manifestum sit, eum περ dixisse pro περίες). θεόσδια vero in altero loco, pro θεόςδοτα vel τὰ ἐκ θεοῦ, quale, quaeso, monstrum? Horrendum profecto et ingens! Tota difficultas, quae in eo videtur inesse, vt, si διατελευτά referatur ad θεός, "Ατη, non habeat, vnde pendeat, tolli, opinor, optime potest subaudiendo verbo cori, qua ellipsi nihil vsitatius est e \*); vel ita, vt illi nominatiui pro absolutis habeantur, quae et ipsa ratio est vsitatissima. Aeque inepta est tertia Hellanici explicatio, qua formam avielne apud Homerum ) non avising scribendum putabat, neque adeo a verbo ανιέναι deriuabat, sed a verbo ανιᾶν. Quod quam insulsum esset, iam Scholiastes animaduertit, avising docens dictum esse pro ἀναπείθοις, et, si contristandi notio illi verbo inesse deberet, legendum esse aviong. Aliud huius generis exemplum est, vbi pro dilseg Hellanicus scribendum putauit θηλέας "). Quum igitur Hellanicum Lesbium non verisimile sit ita ignarum fuisse linguae antiquae atque Homericae, vt summum poetam fingere

e) Ol. 6, 65. (38.) Pyth. 4, 472. (265, ed. Boeckh.)

ee) Vid. not. dd. Scilicet videtur Hellanicus ex analogia praepositionis ἀμφὶ iudicasse. Nam Iliad. δ, 493. legitur ἡριπε δ' ἄμφ αὐτῷ.

e\*) Atque hanc rationem secuti videntur ii, qui post τελευτά vel colon posuerant, vt Villoisonus, vel punctum, vt Wolfius. Sed prene magis probem, vt cum Schreuelio aliisque comma ponatur, atque adeo θεός sit ipsa Ate, dea. Nam Plato in Symposio, T. III. Opp. p. 195. D. "Ομηφος γάς, inquit, "Ατην θεόν τε φησίν είναι και ἀπαλήν.

f) Odyss, \u03b3, 185. Hellanici explicationem tradit Scholiastes ad h. l.

non item Eustathius.

ff) Iliad. ε, 269. vbi Scholia Villoisoniana: οἱ περὶ Ελλάντκον ἀνεγίνωσκον θηλέας, ὡς ταχέας, ὡς Δωρικῶς ἐκτιθεμένου τοῦ ποιητοῦ. τὸ δὲ τοιοῦτο παρ' Ἡσιόδω πλεονάζει, "Ομηρος δὲ οὐ χρῆται. Eustathius nihil tale monuit.

gere posset ausum esse vocabulis et verborum formis vii. cum vniuersa linguae analogia pugnantibus, quumque non intelligi possit, quo consilio historicus de istis potissimum Homeri locis, in quibus plane nibil est, quod lucem afferre posse videatur historiae, disserere potuerit: non repugnem, si quis bacc ad alium quendam Hellanicum referre velit, quem constet vel saltem probabile sit his rebus operam dedisse. Talem autem reperisse mihi videor apud Suidam in v. Πτολεμαΐος γραμμαtixóc \*). Hic enim Ptolemaeus ab eo traditur non solum Aristarchum sectatus esse atque propterea vocatus fuisse Επιθέτης, verum etiam Hellanicum grammaticum audinisse, qui fuerit discipulus Agathoclis, vt Agathocles Zenodoti Ephesii. Ergo Hellanicus iste et multo iunior init Lesbio - videtur enim Aristarchi aequalis fuisse. Aristarchus autem floruit circa Olymp. 156. sub Ptolemaco Philometore - et ex eadem schola Zenodotea grammaticus, e qua Aristarchus. Vt enim Zenodoti dogmata per Aristophanem grammaticum Aristarcho tradita sunt. ita Hellanico per Agathoclem. Quae omnia egregie adiquant meam sententiam 5), in laudatis locis Eustathiiet Scholiastae minoris intelligi debere Hellanicum iuniorem, grammaticum. Illud vero, quod addidi, ex eadem schola egressos esse Aristarchum et Hellanicum, nolim ita a quoquam intelligi, vt me inde collegisse putet, eos semper et voique praeceptoris vestigia persecutos esse. Immo facile fieri potuisse intelligitur, vt alteruter discipulus non omnia magistri placita comprobaret, vel nonnulla illis adderet de suo. Et illos ipsos Zenodoteae disciplinae asseclas paulo ante vtique vidimus de interpretanda particula #80 dissensisse. Sed quia Hellanicus praeceptis Zenodoti imbutus erat, inde explicari quodammodo potest,

to the relative of the call of

<sup>\*)</sup> Suidae verba repetiit Eudocia 1. 1. pag. 360.

g) probatam etjam Wolfio in Prolegomenis ad Homerum p. 193. minus tamen, vt videtur, Dahlmanno 1. 1. pag. 126.

vnde fuerit illi tanta in emendandis et pro lubito interpretandis locis Homericis tamque temeraria audacia. Scilicet antiqua in rebus grammaticis seueritas, quae inprimis Aristarchum nobilitauit, videtur magnam partem a Zenodoto profecta esse, quam quum imitari vellet Hellanicus, abusus ea ad audaciam progressus est. De eodem Hellanico grammatico intelligi fortasse possit locus Scholiastis Sophoclei ES) ad verba: εύστομ' έχε παι. εἰώθασιν, inquit, ούτω λέγειν, αντί του σιώπα. το δε τοιούτο κεχίασται, (hoc quid sibi velit, praeter alios explicanit Kuster. hist. crit. Hom. 2, 5, 2, p. CXI. sq. ed. Wolf.) ότι Ελλάνικός ποτε άναγινώσκων τὰ Ἡοοδότου h), έλεγε, Περί δὲ τῶνδέ μοι εὔστομα κείσθω οὐ διαιρῶν εἰς δύο λέξεις, άλλ ώς αν τις είποι, ταθτα έστω εύστομα. Certe hic apparet idem studium contrahendi duo vocabula in vnum, quod supra cernebatur in vocabulo θεόσδια. Nam εύστομα, vt recte explicat Wesselingius 1), sunt ori ac palato iucunda. Sic apud Heliodorum 1\*) polvines dicuntur την βάλανον εύστομοι. Legendum igitur apud Herodotum putarem: εὖ στόμα κείσθω, q. d. quiescat mihi os, h. e. taceam, nisi εύστομα vno verbo iam olim lectum fuisse scirem ex antiquis scriptoribus. Plutarchus v. c. ii) dicit: περί μεν ούν των μυστικών — εύστομά μοι κείσθω, καθ' 'Hoόδοτον. Aelianus iii) similiter: έμοι έχ θεών ίλεω έστω, καὶ τά γεπαρ' ἐμοῦ ἔστω πρὸς αὐτοὺς εὕστομα. Non vero distrahendum esse vocabulum εύστομα, euidentissime docet formula: άλλα περί τούτου νῦν γε ήμῖν εύφημα κείσθω, qua Theodorus Metochitak) vsus est. In hac enim imitatio for-

gg) ad Philoctet. 201. h) 2, 171. Vnde fortasse factum est, vt Suidas in v. εὐατομεῖν formulam εύστομα κείσθω Ionicam diceret.

i) ad Herodot. I. I.

i\*) Aethiop. 10, p. 461, 17. edit. Commelin. 1596. 8.

ii) de defectu oraculorum p. 417. C. Sic idem Plutarchus de exilio p. 607. C. et Sympos. 2, 3, 2. p. 636. E.

iii) Hist. Animm. 14, 23. extr. vbi tamen verba ἔστω πρός αὐτούς εύστομα videntur vertenda esse ne iis displiceant.

k) Miscellan. p. 70. edit. Bloch. Hauniae 1790. 8. (p. 127. edit. Müller, quae Kiesslingio curante prodiit Lips. 1821. 8.)

mulae Herodoteae est satis manifesta. - Sed ne quid dissimulem, videntur meae de Hellanico iuniore sententiae verba quaedam obstare, quae nomini Hellanici Eustathius addidit, in priori loco: Έλλάνικος κατά την παλαιάν ίστορίαν, in altero: οί δὲ παλαιοί φασιν, ὅτι Ἑλλάνικος -Quam tamen difficultatem facile ita tolli posse arbitror, vt Eustathium, cuius aetate vtriusque Hellanici libri periissent, ita vt ipse fidere deberet scriptoribus se antiquioribus, qui legissent quidem vtriusque Hellanici scripta, sed auctores corum, vt solent, non patriae nomine distinxissent, confudisse inter se dicamus iuniorem et antiquiorem, vel potius ita, vt Eustathium putemus recte ita loqui potuisse propterea, quia tamen etiam iunior ille Hellanicus tredecim fere saecula vixit ante Eustathium'). Omnino vero hoc quoque in genere meliora hand dubie et certoria sciremus, si per temporis edacem iniuriam licuisset, vt ad nostra tempora perueniret liber Demetrii Magnetis περί όμωνύμων ποιητών καί συγγραφέων ").

# panyout mary air \$- 11.0

Tam finire hanc commentationem recte possem. Sed quum nonnulla huc spectantia superesse intelligerem, quae hactenus tractari commode non potuerint, sed quae tamen nonnullis saltem neque plane iniucunda esse neque nullius vsus videantur: promiscue illa hoc loco, et, vt quodque se primum offerret, appendicis loco afferre placuit. Huius generis illud est, quod Plinius in indice auctorum, quibus vsum se profitetur in conficiendis historiae naturalis libris V et VI, ponit praeter alios etiam Hellanicum. Hoc propterea moneo, ne, si quis forte

Ex his autem, quae supra scripsi, miror Dahlmannum I, I. pag. 126. collegisse, mihi Hellanicum historicum videri etiam talibus minutiis grammaticis immoratum esse. Etymologiae quidem studio eum nonnunquam indulsisse largior. Vid. fragm. 129. et alia. Id vero historici persona non est indignum.

m) de quo v. Menag. ad Diog. Laert. 1, 38.

lecto hoc indicio in mea reliquiarum Hellanici collectione quaesiuerit nec inuenerit locos ex illis libris depromtos, negligenter me putet et supine versatum esse in hac opera. Contendere enim quouis pignore possum, ne semel guidem in illis libris mentionem a Plinio fieri Hellanici. Quod quomodo factum sit, equidem non definio. Potuit Plinius sufficiens esse putare, si in indice illo indicasset, e quonam in quoque libro profecisset. Sed potuit etiam nomen Hellanici in ipsis Plinii libris vel excidere vel deprauari. Hoc certe factum est in eodem Plinii opere eo loco a), vbi Rhene ab Anticlide vocari dicitur Celadussa, ab Hellanico Artemis. Ibi vulgo legitur Helladii nomen b). Ne verbo quidem de hac lectionis varietate certiores lectores reddidit Harduinus \*). Sed rectius tamen edidit. Nam in indice auctorum, quem libro quarto praefixit Plinius, non Helladius memoratur, sed Hellanicus. Eodem modo apud Steph. Byz. in v. 'Αγβάτανα, vbi landatur Ελλάδιος έν τῷ α στοιγείω, non male videtur Berckelius legendum coniicere Ellávinos, ita vt intelligatur eius opus, quod inscripserat 'Etvov ovouaclas, quodque videtur ad litterarum ordinem composuisse. Variat etiam lectio apud Athenaeum '). Quanquam enim ibi in omnibus, quas vidi, editionibus Σέλευχος legitur in oratione Graeca, dubito tamen, an temere et casu nomen Hellanici irrepserit in versionem Latinam, h. e. dubito, an non in codice aliquo repertum fuerit ab interprete nomen Hellanici. Sed genuinum esse Seleuci nomen, docet adiecta libri, cuius auctor esse dicitur, mentio: έν γλώσσαις, qui sem-

library of V. pontoguet wallon william

my on on a minute, and though themstone, the

b) v. c. in edit. Iac. Dalechamp. Frcf. 1608. 8. p. 189.

<sup>\*)</sup> Quanquam eam et aliundo scire dehebat, et cognoscere poterat ex iis, quae de illo loco disputanit Bernard. a Mullincrot in Paralipomenis de Historicis Graecis p. 188. sq. (ed. Fabric. Hamb-1709. 8.) qui tamen seruandam apud Plinium putabat lectionem Helladius.

c) 11, p. 487. A.

per alias tribuitur Seleuco. Similis locus est apud Lutatium, Statii scholiasten d), qui pastoris illius, cui expositus a matte Linus traditus fuit, nomen inveniri dicit in historia Heleni, quo loco iam Barthius vidit legendum esse Hellanici. - In hac minutiarum farragine fortasse quis exspectet etiam hoc, vi verbo dicam de nomine Hellanici. Vberius enim in Oppsculis nuper coniunctim editis p. 27 - 29. demonstratum iui, non illud compositum esse ex Ellig sine Ellig et vin, sed esse adiectium gentile Ellavizos, Dorica forma Ellavizos. et, quod in multis nominibus propriis fieri solet, accentu in antepenultimam retracto Ellávinos. ctum esse videatur, vt in Scholiis a Villoisono primum editis ") narratio de Patroclo non maçà Ellavino, sed zapà Ellinolta reperiri diceretur ). Certe qui penultimam nominis syllabam corripiendam putauerit, non recte reprehendetur a quoquam, praesertim quum §. 3. extr. idem ab Auieno factum esse viderimus. — Sed ne te, lector, diutius morer, vique te his minutiis defitigatum unodammodo recreem, liceat, tua pace, adscribere locum quendam Dionysii Halicarnassensis, piulo quidem eum longiorem, sed quo nullus reperiatar elegantius et verius depingere antiquissimae historise faciem atque formam. Scilicet postquam egerat de Historicis bello Peloponnesiaco paulo antiquioribus, in morum numero etiam Hellanicum ab eo poni supra vidimus, pergit ita 5): ούτοι, inquit, προαιρέσει τε όμοία τρήσαντο περί την έκλογην των ύποθέσεων καί δυνάμεις το πολύ τι διαφερούσας έσχου αλλήλων οι μέν, τας Ελ-Ιηνικάς άναγράφοντες Ιστορίας · οι δέ, τὰς βαρβαρικάς · καὶ πίτας τε (leg. δέ) ταύτας ού συνάπτοντες άλλήλαις, άλλά ατ' Εθνη καί κατά πόλεις διαιφούντες h) καί χωρίς άλλή-

d) ad Thebaid. 1, 581. cf. infr. ad fragm. LII.

e) ad Homer. Iliad. µ, 1.

f) Similia infra habes, fragm. CXXXVI. et CXXXVIIII.

g) in iudicio de Thucyd. p. 138, 86.

h) Hoc idem bis tribuit Hellanico nominatim, p. 139, 10. Θουκυδίδης ούκ έφ' ένος έβουλήδη τόπου καθιδούσαι την Ιστορίαν,

λων ἐκφέροντες, ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν φυλάττοντες σκοπὸν, ὅσαι διεσώζοντο παρὰ τοῖς ἐπιχωρίοις μνῆμαι κατὰ ἔθνη τε καὶ κατὰ πόλεις, εἶτ ἐν ἱεροῖς, εἴτ ἐν βεβήλοις ἀποκείμεναι γραφαὶ, ταύτας εἰς τὴν κοινὴν ἀπάντων γνῶσιν ἐξενεγκεῖν, οἵας παρέλαβον μήτε προστιθέντες αὐταῖς τι, μήτε ἀφαιροῦντες ') ἐν αἶς καὶ μῦθοί τινες ἐνῆσαν ὑπὸ \*) τοῦ πολλοῦ πεπιστευμένοι χρόνου, καὶ θεατρικαὶ τινες περιπέτειαι, πολὺ τὸ ἡλίθιον ἔχειν τοῖς νῦν δοκοῦσαι κ). λέξιν τε ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὴν αὐτὴν ἄπαντες ἐπετήδευσαν, ὅσοι τοὺς αὐτοὺς προείλοντο τῶν διαλέκτων χαρακτῆρας, τὴν σαφῆ καὶ κοινὴν καὶ καθαρὰν καὶ σύντομον, καὶ τοῖς πράγμασι προσφυῆ, καὶ μηδεμίαν σκευωρίαν ἐπιφαίνουσαν τεχνικήν. ἐπιτρέχει μέντοι τὶς ῶρα τοῖς ἔργοις αὐτῶν ¹) · καὶ χάρις τοῖς μὲν πλείων, τοῖς δ ἐλάττων · δὶ ἢν ἔτι μένουσιν αὐτῶν αί γραφαί.

ώς οἱ περὶ τὸν Ἑλλάνικον ἐποίησαν. et p. 140., 13. Θουκυδί δης οὐ τοῖς τόποις, ἐν οἶς αἱ πράξεις ἐπετελέσθησαν, ἀκολουθῶν ἐμέρισε τὰς διηγήσεις, ὡς Ἡρόδοτός τε καὶ Ἑλλάνικος.

i) k) l) Hace omnia iam tetigi supra §. 4. Lectu etiam digna attulit Mr. de Bougainville in Vues générales sur les antiquités Grecques du premier âge, et sur les premiers Historiens de la nation Grecque, cousidérés par rapport à la Chronologie, Vol. XXVIIII, des Mem, de l'acad. roy. des I. et des B. L. p. 70 — 74.

\*) Heynius ad Apollodor. p. 922. recte iudicat, από esse repo-

The commendance of the comment of th

CONTRACTOR STATE OF S

The facilities were appropriate and the second

here attended by the actions which includes the marginal

nendum.

# OPERVM HELLANICI RELIQVIAE VARIIS SCRIPTORIBVS COLLECTAE ET ANNOTATIONIBVS ILLVSTRATAE.

Quum fieri nullo modo possit, vt singula Hellanici scripta eodem ordine, quo edita sunt, a me recenseantur, qui ne illud quidem sciam, quodnam eorum primum vel vltimum fuerit, recensere constitui ex ordine litterarum, a quibus incipit cuiusque inscriptio, vero tantus horum librorum numerus reperitur, vt hinc quidem valde dolendum sit, nobis tantum bonarum rerum ereptum esse, illinc mirum cuique videri debeat, quomodo tandem adeo saenire potuerit temporis edacitas, vt multorum vix nomen, ex omnibus autem libris ne vnus quidem integer, conservaretur: vix dubito, quin tanta dinersorum librorum multitudo valde minuenda sit ita, vt non pauci eorum habeantur pro operum quorundam partibus, quas peculiaribus quamque nominibus inscribere vel ipsi Hellanico placuerit, quem postea Pausanias imitatus sit, vel scriptoribus a quibus laudantur. Hos enim in laudandis antiquiorum scriptorum operibus non raro ita versatos esse, non solum ea docent, quae Aelianus de variis singularum Carminum Homericorum partium inscriptionibus

collegit "), sed eiusmodi quoque scriptorum recentiorum loci, in quibus aliorum, praeter Homericos, librorum particulae peculiaribus nominibus insigniuntur. Talis locus extat apud Sextum Empiricum b), vbi Herodotus laudatur ἐν τῷ περὶ τῆς ᾿Αργείας ໂερείας λόγφ, hoc est, lib. 1, cap. 31. Item apud Menandrum Rhetorem c), vbi Herodotum laudat ἐν τοῖς Αλγυπτιακοῖς. Ne quid tamen hoc in genere praeripiam eruditis lectoribus, ita mihi versandum esse intelligo, vt iis quosque libros inscriptionibus insignitos exhibeam, quas repererim in libris eorum, qui soli nobis eas seruarunt. Similiter vtrnm in vltima libelli parte, vbi eas operum Hellanici reliquias, quae nulla inscriptione memorata laudantur, compositas et ad vnum aliquod maius Hellanici opus relatas exhibere animus est, laude dignus sim, an reprehensione, prorsus per doctorum virorum suffragia velim decerni, qui iidem perpendant, in hoc rerum genere saepe satis haberi debere, si quis verisimilia dixerit, raro perueniri ad eam probabilitatem, quae ipsi veritati confinis est.

# AILTHTIAKA.

De hoc opere praemittendum videtur Photii indicium, cod. 161. p. 177, 3. ed. Hoeschel. sine T. I. p. 104, 12. edit. Bekker. Agit ibi de Sopatri Sophistae ἐπλογαῖς διαφόροις, easque dicit compositas esse ἐπ τῶν Αἰλίον, δὶ ὧν (Βεκκειαs edidit Αἰλίον Δίον) περὶ ἀλεξανδρείας καὶ ἐπ τῶν Αἰγυπτιακῶν Ἑλλανίκου δὶ ὧν μυθικά τε καὶ πλασματικὰ πολλὰ συλλέξας, καὶ διάφορα ἔτερα, εἰς τὸ τέλος τοῦ ἔπτου λόγου καταντήσεις. His lectis quilibet attonitus stupebit, qui legerit eiusdem operis locum hunc:

à) V. H. 18, 14.

b) Pyrrhon. hypotypos. lib. 8. sect. 231.

c) in commentar, de encomiis 1, 7, p. 49, ed. Heeren. Alia huius generis exempla habet Kuster. hist. crit. Hom. p. CIII. edit. Wolf. Conf. Fabricius ad Sext. Empir. 1, 1, pag. 186.

T.

τών δντων τὰ μέν ἐστιν ἀγαθὰ, τὰ δὲ κακὰ, τὰ δ΄ ἀδιάφορα. ἀγαθὰ μὲν οὖν αί ἀρεταὶ καὶ τὰ μετέχοντα αὐ τῶν. κακὰ δὲ, κακίαι καὶ τὰ μετέχοντα κακίας. ἀδιάφορα δὲ, τὰ μεταξὺ τούτων, πλοῦτος, ὑγίεια, ζωὴ', θάνατος, ἡδονὴ, πόνος.

Haec leguntur apud Arrian, in dissertt. Epictet, 2, 19 et inde apud Gell. N. A. 1, 2. Vterque apposuit verba: notes oldus; ourms Ellavinos level en tols Alguntianois. Hellanicus igitur fortasse auctor fuit illius dogmatis. quod postes in Stoicorum scholis valde frequentatum fuit, st qued ex ipsius Zenonis mente praeclare explicat Cic. de finn. 3, 16. sqq. Potest profecto hic locus desiderium omnium Cellanici librorum vehementer augere etiam in corum animie, qui in cognoscenda philosophiae histonia id sibi agendum esse putant, vt, quo ex fonte dogma quodque haustum sit, intelligant. Quomodo vero conciliari hic locus potest eum loco Photii paulo ante allato? quomodo idem homo codem in opere et philosophum recte agere potest, et fabularum fictorem, vel certe narratorem? Scilicet hic quoque apparet vtilitas cius loci, quem supra §. 11. laudaui e Dionysio. Nam idem ille Hellanicus, qui h. l. praeclarum edidit eruditionis et sapientiae specimen, non dedecere putauit suam personam, si aliis in locis, vbi merae historiae narrandae essent, rem quamque ita, ve fando vel aliis modis accepieset, narrando redderet. Vnde necessario debuit nonnulla, vel si mauis multa, scriptis suis immiscere, quae vel sana ratio demonstraret vana esse nec vilo modo fide digna. Fortasse hic locus desumtus est ex Aegyptiacorum spraefatione, in qua multis modis potuit sapientiam suam et iudicandi facultatem declarare, quo magis perspicerent lectores, vbi narrasset res omnem fidem humanam superantes, id ab ipso factum esse non iudicii infirmitate, sed religiosa quadam in narrando diligentia.

## 11

Athenaeus 11, p. 470. D. Έλλάνικος εν Αίγυπτιαποῖς οὕτως γράφει

Αλγυπτίων εν τοῖς οἴκοις κεῖται φιάλη χαλκῆ, καὶ κύας Φοχαλκοῦς, καὶ ἡθάνιον χάλκεον.

Confirmat haec Merodotus 2, 37. ἐκ χαλκέων ποτηρίων πίνουσι. Pro monstro illo κύας θοχαλκοῦς transpositis litteris legendum esse κύαθος χαλκοῦς, iam ante
me viri docti viderunt. Et esse hunc in fontibus emendationum, vel vnius Valckenarii diligentia monstrabit,
v. c. ad Theocrit. Adoniaz. p. 201. Λ. (p. 199. extr. ed. 2.)
vbi τητώμενοι facit ex ἡττώμενοι. Pluribus exemplis ipse
rem eandem illustrare aliquando constitui, quum Canteri syntagma, de ratione Graecos auctores emendandi,
auctum dabo, et aliorum virorum doctorum et meis qualibuscunque observationibus \*). ἡθάνιον autem quid sit,
Athenaeus non magis docet, quam alius vllus grammaticus. Videtur coli quoddam genus fuisse, ita dictum a
verbo ἡθεῖν, vel potius poculi genus, coli aliquam similitudinem habens.

\*) Cur tot annis nomen non dissoluerim, causam hie reddendam esse intelligo. Paulo post enim, quam nouam Canteriani libelli editionem promiseram, accidit vt vir doctissimus, quem nominare nihil attinet, inter colloquendum ostenderet, se idem syntagma publicare secum constituisse. Ego igitur, qui huie viro multa deberem, pietatis causa consilium meum abicci. Nunc, quum eum de edendo Canteri syntagmate non amplius cogitasse vidissem, tandem post annos fere quadraginta illud nouae fragmentorum Hellanici editioni subicci, nullis tamen vel perpancis additamentis auctum, praeterquam iis, quae Aristidis editio Iebbiana suppeditasset. Illa tamen panca, quae iam olim, antequam Hellanici operum reliquias ederem, libello Canteriano adscripseram, seruanda censui. Ita saltem ex parte bonum nomen existimabor, et poterit quisque ipse facile plura exempla addicere.

## III.

Athenae. 15, p. 679. F. περί δὲ τῶν ἐν Αἰγύπτῷ ἀεὶ ἀνθούντων στεφάνων Ελλάνικος ἐν τοῖς Αἰγυπτιακοῖς οὕτω γράφει

Πόλις ἐπιποταμίη, Τίνδιον ὄνομα. αὐτὴ θεῶν ὁμήγυ οις, καὶ ἱερὸν μέγα καὶ άγνὸν ἐν μέση τῷ πόλει λίθινον, καὶ θύρετρα λίθινα. ἔσω τοῦ ἱεροῦ ἄκανθαι πεφύκασι λευκαὶ καὶ μέλαιναι. ἐπ' αὐτοῖς δ' οἱ στέφανοι ἐπιβέβληνται ἄνω, τῆς ἀκάνθου τοῦ ἄνθους καὶ ὁοιῆς ἄνθος καὶ ἀμπέλου πεπλεγμένοι, καὶ οὕτως ἀεὶ ἀνθέουσι. τοὺς στεφάνους ἀπέθεντο οἱ θεοὶ ἐν Αἰγύπτω, πυθόμενοι βασιλεύειν τὸν Βάβυν, ὅς ἐστι Τυφῶν.

Hunc locum Gul. Canterus Novarum Lectionum lib. 8. cap, 51. p. 214. edit. tertiae primus e Codice Farnesiano edidit, sed Janus Gruterus, Tomo tertio Lampadis nouas illas lectiones repetens, totum istud caput a libro tertio auulsum post librum octauum posuit, et librum nonum inscripsit. Est autem locus difficillimus. et haud dubie corruptus. ομήγυρις est ipsa concio. αθροισμα, πλήθος, interprete Etymol. M. Ita legitur apud Homerum Il. v, 142. Vix igitur, nisi cum duritie quadam, accipi posse videtur de loco conuentus. si quis legere voluerit ἐν αὐτῆ, quod Casaubonus suasit, non me habebit magnopere dissentientem, praesertimiquum etiam demonstratum sciam a viris doctis, v. c. a Valckenario 1. 1. p. 191. A. (p. 190. C. ed. 2.) praepositionem èv interdum a librariis neglectam fuisse. Nam quod Schweighäuserus edidit aven, nihilo melius est quam αὐτή. Multo rectius scripsisset ταύτη, hic, hoc loco. quanquam nec hoc ita explicari sine ellipsi potest. - Sed certius est, in sequentibus multa esse corrupta. Pro kow enim, quod ipsa rei natura docere videtur, putabam etw legendum esse, vt legit Salmas. ad Solin. p. 534, B. Defendi tamen gow potest, quia sic rei nouitas et admiratio augetur. — Tum quo referamus verba ἐπ' αὐτοῖς; an ad deos? Hoc non putem. Mox enim dii dicuntur deposuisse coronas, nec facile quis dixerit: coronae diis iniectae sunt, pro dii redimili sunt coronis. Corrigo igitur ἐπ' αὐταῖς, nempe ἀκάνdaig. Et ita scriptum est apud Salmas, 1, 1, et Schweighäus. - Deinde quanquam av abesse posse videatur.

quia iam adest ent, non tamen mihi placeret, si quis legeret ἀπό, quae fuit aliquando mea ipsius opinio, sicut p. 679. C. legitur πλέκεται δ' ούτος (ὁ στέφανος) έκ τοῦ στρουθίου καλουμένου ανθους. Nam verbam πλέκεσθαι non solum fragm. IV. nudo genitiuo iunctum est, omissa praepositione ex vel and, sed etiam apud Theocrit, idyll. 18, 44. - Sed pro the anavor tor avous Graecismi ratio postulat τοῦ τῆς ἀκάνθου ἄνθους, vel certe, quae ratio ob simplicitatem et facilitatem praeferenda videtur, τοῦ ἀκάνθου ἄνθους, vt τοῦ pertineat ad ἄνθους, et pro soins avos ob copulam zat idem linguae genius (taceo enim ipsam auctoris mentem) rescribi iubet oouns avdovs. Atque sic edidit Schweighäuserus, Cantero et Casaubono monentibus. Etiam huius generis exempla, librarios non raro scripsisse o pro ov. attulit in eodem commentario Valckenarius p. 262. C. (p. 259. ed. 2.) -Porro pro nal obtwe Schweighäus, e MS, recepit nal obτοι. Sequens ανθέουσι est forma Ionica, (cf. supr. 6. 8.) et post τούς ante στεφάνους inserenda videtur particula de, quae facile potuit ob similitudinem absorberi a sequenti syllaba ore. Scio tamen, ab aliis quoque scriptoribus bonis particulam illam interdum omitti. Sic Xen, anab. 7, 4, 6. δ δε, παιε, είπεν. - ἐπήρετο δ Σεύθης τον παίδα. - ούκ εία ο παίς. - Lectione ita constituta, non difficile erit totius loci sensum perspicere, ad quem tamen facilius assequendum paucis annotationibus conferre conabor. Scilicet quum plura oppida Tindii nomine appellata fuerint, h. l. Libyae oppidum intelligendum esse iam alii observarunt. (v. Steph. Byz. in h. v. ibique interpp.) - ayvov isoov Dalecamp. vertit splendidum templum. Sed possumus hac versione recte carere. Nam etiam apud Xenoph. Ages. 11, 2. sunt ayva leoù templa pura nec scelestis facinoribus polluta, quam explicationem totus ille locus ipse docet. Vnde peccasse putandus est Leunclavius, quum ayva illa legà verteret sacrificia pura. Nam Cornel. Nepos Ages 4, 7. diserte dicit templa deorum sancta. Saepissime autem lega et

legela inter se permutata esse in Codicibus, doceri potest vel e Xenophontis Anab. 6, 5, 1. vbi editio Iuntina ίερα habet pro legeig. — θύρετρα λίθινα templi ex magna illa Description de l' Egypte, quae a doctis Franco - Gallis Lutetiae Parisiorum editur, explicari posse dicit Creuzerus Commentationum Herodotearum P. I. (Lips. 1819. 8.) p. 98. — "anawan gunt arbores acaciae. Sed aκανθος est arbor Δοργριί, non vimen aut virgultum, neque odorata, sed tantum apta coronis nectendis. Hae anaufor dicebantur Thebaicae, sed nascebantur etiam in aliis regionibus." Haec debeo Salmasia l. l. Conf. Schneideri Lexicon in v. axavoa et axavoos, et Seruius ad Virgil. Ge. 2, 119. - fouà s. Ionice foun est malum punicum, quod idem vocatur granatum, ob granorum, quibus intus abundat, multitudinem. Apponebatur in mensis secundis, quod Matronis Leurvoy docet, in Brunckii Analectt. T. II. p. 249. (vers. 113.). Est vel syluestre, vel domesticum. Hoc rursus varii generis est. (v. Andr. Matthiolus ad Dioscor. 1, 127. p. 193. sq. ed. Casp. Bauhin. Fref. 1508, fol.) - Rea ipsa, quae hic narratur, tota redit ad superstitionem veterum Aegyptiorum et fa-Nimirum Typhon interfecit Osiridem fratrem. Cf. Herodot. 2, 144. qui simul docet, illis temporibus non homines in Aegypto regnasse credi, sed deos. Osiride igitur interfecto quum audinissent dii reliqui, Typhonem regnum innasisse, omnes fugam capescunt, conueniunt in locum sanctum et tutum, atque in tristitiae signum, fortasse etiam ne agnoscerentur statim a persequentibus, coronas suas ibi deponunt, quae nunquam emarcuerunt. Haec quidem videtur fuisse antiquissima istius de Typhone fabulaș șatio. Sed quum ea transiisset ad Graecos, multa variis modis in ea mutata sunt. Re enim ad suos deos translata narrationem effinxerunt satis ineptam, Typhonem scilicet, Terrae filium, louis imperium affectasse, neminem deorum eius impetum sustinuisse, immo omnes, praeter louem et Mineruam, in Aegyptum confugisse, et Typhone eos e

vestigio sequente calliditate vsos in varias bestias se mutasse: tandem Typhonem Iouis fulmine percussum ad exstinguendam flammam se mari immisisse, sed ab Ioue inde extractum magno aliquo monte tectum fuisse, quem alii Aetnam, alii Caucasum fuisse dicunt, alii alios. v. Apollon. Rhod. 2, 1214. ibique Schol. et Antonin. Liberal. c. 28. it, Schol. Pindar. Ol. 4, 10. et 11. quosque laudant interpp, ad Hygin, fab. 152. Cf. Theodor. Ryckii oratio de gigantibus, quae est ad calcem Stephani Byzantini Berckeliani, p. 475. qui inprimis id agit, vt ostendat, quam sibi inuicem contraria tradiderint de hac fabula veteres. Copiosius eam e veteribus narrauit Bochartus Hieroz. 1, 2, 34. p. 339. sqq. qui admodum ingeniose demonstrare conatus est, latere sub ea Mosis historiam. De quo viri doctissimi conatu liberum cuique permissum esto iudicium. Bochartum praeter alios secutus est Herm. Witsius Aegyptiacorum lib. 3. c. 4. Similiter Edmundus Dickinsonus in Delphis Phoenicissantibus cap. 2. demonstrare conatur, sub Typhonis nomine latere regem illum Basanis, Og, cuius gigantea statura e libris Mosaicis nota est. Non denique negligi debent Eberh. Rud. Roth diss. de Osiride, Iside, Horo ac Typhone, diis olim Aegyptiis, Ien. 1671. 4. et Iablonski pantheon Aegypt. 5, 2. inprimis §. 7. et §. 23. vbi etiam agit de cognomine Βάβυς. Conf. Banier diss. sur Typhon, in Mem. de l'acad. des I. et B. L. T. III. p. 116-136. Sed multo praestantiora sunt, quae disseruit Creuzerus 1, 1, pag. 281 - 297.

# IIII.

Alhenae. 15, p. 680. Β. ό δὲ προειρημένος Ελλάνικος καὶ "Αμασιν Αλγύπτου βασιλεῦσαι, ἰδιώτην ὄντα καὶ τῶν τυχόντων κατὰ τὸν πρῶτον βίον, διὰ στεφάνου δωρεὰν, δυ ἔπεμψευ ἀνθέων πλεξάμενος, τῆ ῶρα περικαλ-

or for sometimes to the about and for the

λεστάτων, γενέθλια επιτελούντι Παρτάμιδι τῷ τῆς Αἰγύπτου τότε βασιλεύοντι. τοῦτον γὰρ ἡσθέντα τῷ κάλλει τοῦ στεφάνου, καὶ ἐπὶ δεῖπνον καλέσαι τὸν "Αμασιν, καὶ μετὰ ταῦτα τῶν φίλων ἕνα αὐτὸν ἔχοντα, ἐκπέμψαι ποτὲ καὶ στρατηγὸν, Αἰγυπτίων αὐτῷ πολεμούντων, ὑφ' ὧν διὰ τὸ τοῦ Παρτάμιδος μῖσος ἀποφανθῆναι βασιλέα.

Hunc locum, quem et ipsum Cantero l. l. pag. 215. debemus, ex Hellanici Aegyptiacis desumtum esse, omnes facile, qui cius argumentum et seriem orationis in Athenaeo perspexerint, largientur. Quare non dubitaui, eum hic statim afferre, reliquos, qui ad hoc opus pertinere videantur, infra allaturus. - Post Elláninos vel post "Auaow, subaudiendum esse verbum onol vel simile, quiuis intelligit. Sic in Aristidis Platon, 1. T. II. p. 60. verbum onul est omissum in his: ouxer elvat vouous. Pro περιπαλλέστατον praetuli, praecunte Schweighäusero, περικαλλεστάτων, quod ad άνθέων referatur. -Quinam flores intelligendi sint, certo dici non potest. Rosas fuisse, probabile fit, quia Indorum Magi rosam femutur tanti fecisse, vt ad conciliandos Principum animos non alia re lubentius, quam rosis, vterentur, Vid. Fr. Parskius in Rosa aurea omnique aeuo sacra, (1728. 4.) p. 59. - Pro Παρτάμιδι et Παρτάμιδος Schweighäuserus ex duobus Codd. edidit Πατάρμιδι et Πατάρμιdog. Apud Herodotum 2, 161. sq. rex nominatur 'Αποίns, sed alius vir spectatus, quem hic ad Amasin misit. dicitur Πατάρβημις. - Pro νφ' o, quod male in editiones Casaub, secundam et tertiam irrepserat, restitui ex Cantero νω ων, et το Παρτάμιδος μίσος est odium Aegyptiorum in Partamidem. Eodem modo apud Eurip. Orest. 432. το Toolas μίσος, et apud Platon. in Lyside T. H. p. 205. C. ed. Steph. in verbis: τον του Ήρααλέους ξενισμόν, genitiuus est obiecti. cf. Schol. Eurip. Hec. 335. Orest. 811, et Schol. Baroc. ad Phoenn. 951. (941.) Plura huius generis attuli Vol. I. Annotationum ad Dionem Cassium p. 34. Huius Aegyptiorum in regem

odii causas affert Herodotus l. l. Reliqua narrat paul aliter; de modo autem, quo Amasis sibi regis beneuoler tiam conciliauerit, nihil habet.

# AIOAIKA.

the state of our representations on the street

V. Tzetzes ad Lycophr. 1374. τὰ περὶ τῆς ἀποικίας Δέσβου Ελλάνικος δ Λέσβιος ίστορεῖ ἐν πρώτη Λίολικῶν. Paulo aliter Schol. Pindar. Nem. 11, 43. περί τῆς 'Ορέστου εἰς τὴν Αἰολίδα ἀποικίας, Ελλάνικος ἐν τῷ πρώτω περί Aloλικών Ιστόρηκεν. vbi περί ante Aloλικών recte delenisse videtur Boeckhius. De re ipsa, quod ille meminit coloniae in Lesbum deductae, hic coloniae, quam Orestes in Aeolidem deduxerit, optime exposuit Strabo 13, p. 582. B. Scilicet Aeolicae huins coloniae auctor fuit Orestes, non tamen eam perfecit. Sed eo in Arcadia mortuo, Penthilus, Orestis ex Erigone, quae Aegisthi filia fuit, spurius filius \*), successit, et progressus est vsque in Thraciam, sexaginta annis post Ilii excidium, quo ipso tempore in Peloponnesum redierunt Heraclidae. Deinde Archelaus, Penthili filius, coloniam Aeolicam deduxit in eam regionem, quae postea Cyzicena dicta est. Denique Grans, vel potius Gras, Archelai huius filius natu minimus, progressus est ad Granicum fluuium vsque, et cum maiore exercitus parte in Lesbum traiecit. Conf. Athenae. 11, p. 466. C. ibique Casaub. et quae Tzetzes verbis supra adscriptis praemisit, vbi Toãs appellatur Orestis ἀπόγονος. Omnino in scriptoribus est quaedam haec narrandi discrepantia. Ceterum illa ipsa duorum Scholiastarum comparatio novum argumentum praebet eorum, quae supra disputaui §. 9. Hellanicum nempe, etsi grillians es ciprelle ch' o

<sup>\*)</sup> vid, Pausan. 2, 18. p. 151. Alius est Penthilus ille, quem Smerdis interemit, auctore Aristotele Polit, 5, 10. Alius, qui fragm. CIII. b. inter Codri maiores numeratur.

etsi simpliciter et sine patriae nomine laudetur, semper tamen Lesbium intelligendum esse. — Huius operis, cuius partem constituisse videntur AEZBIKA, nulla nominatim fragmenta laudata reperi. Sed quae cum aliqua probabilitate inde desumta videantur, infra afferenda erunt.

# Η ΕΙΣ ΑΜΜΩΝΟΣ ΑΝΑΒΑΣΙΣ.

## VI.

Athenaeus 14, p. 652. A. φοίνικα τὸν καοπὸν καὶ Ελλάνικος κέκληκεν ἐν τῆ εἰς "Αμμωνος ἀναβάσει, εἰ γνή-

σιον το σύγγραμμα.

Scilicet φοίνιξ alias significat palmam arborem. Sed Hellanicus vsus est eodem vocabulo de palmula fructu. Quo eodem modo φοίνιξ accipi debet apud Herodot. 4, 172. — Vossius de Historr. Gr. 4, 5. p. 449. putabat. hanc anabasin vel partem vel appendicem fuisse Aegyptiacorum Hellanici. Quae quidem sententia, quam Ammonii, teste Herodoto 2, 42. Aegyptiorum non minus quam Aethiopum coloni fuerint, et 'Αμμοῦς in Aegyptiorum lingua Iouem significauerit, valde probabilis esset, nisi Athenaeus ipse diserte addidisset verba: εἰγνήσιον τὸ σύγγομμα, quae Vossii diligentiam effugerunt. — De Ioue Hammone habemus peculiarem Aegidii Strauchii dissertationem, Viteb. 1669. 4. editam, qua demonstrare conatur, Hammonem eundem esse quem Chamum, Noachi filium.

# APTOAIKA.

# T. WWHE PERSON OF THE PARTY OF

Schol. Homer. Π. γ, 75. "Ιασος καὶ Πελασγός, Τριόπα παίδες, τελευτήσαντος αὐτοῖς τοῦ πατρὸς, διείλοντο τὴν
βασιλείαν. Λαχών δὲ Πελασγὸς μὲν τὰ πρὸς Ἐρασίνον ποταμὸν, ἔκτισε Λάρισσαν "Ιασος δὲ τὰ πρὸς Ἡλιν. Τελευτησάντων δ΄ αὐτῶν, (Villoison. ante νεώτατος recte insernit ὁ) νεώτατος ἀδελφὸς Αγήνως ἐπεστράτευε (Villois.

ξπεστράτευσε) τῆ χώρα, πολλὴν ἵππον ἐπαγόμενος. "Οθεν ἐκλήθη Ἱππόβοτον μὲν τὸ "Αργος, ἀπὸ τῆς 'Αγήνορος ἵππου ἀπὸ δὲ Ἰάσου, "Ιασον: καὶ Πελασγικὸν, ἀπὸ Πελασγοῦ.

Ίστορεῖ Ελλάνικος ἐν ᾿Αργολικοῖς.

Ευετατη. ad eundem Homeri locum p. 385. Φησί δὲ Ελλάνικος, παϊδας τρεῖς Φορωνέως γενέσθαι, οῖ τοῦ πατρὸς θανόντος διενείμαντο τὴν Αργείαν. Καὶ ἡ μὲν πρὸς Ἐρασίνω, τῷ ποταμῷ, Πελασγῷ ἔλαχε, τῷ καὶ τὴν ἐκεῖ Λάρισσαν ατίσαντι Ἰάσω δὲ, τὰ πρὸς Ἡλιν. Αγήνωρ δὲ, ἀναλωθείσης τῆς γῆς, τὴν πατρικὴν εἴληφεν ἵππον. "Οθεν ἐν ταὐτῷ χρόνω ἀνομάσθη τὸ "Αργος τριχῶς: "Ιασον, ὡς καὶ ἡ "Οδύσσεια δηλοῖ, Πελασγικὸν, καὶ Ἱππόβοτον. Τινὲς δὲ μετὰ θάνατον τῶν δύο ἀδελφῶν, ἐπιστρατεῦσεί φασι τὸν Αγήνορα, πολλὴν ἐπαγόμενον ἵππον ἀφ' ἦς κληθηναι τὸ "Αργος Ἱππόβοτον.

Eustathius igitur, vt Phauorinus in v. "Aoyog, verbis mutatis, re ipsa tamen cum Scholiasta Homerico consentit, nisi quod Hellanici nomini non addidit operis nomen. Vitiose in Phauorini libris scribitur Ιππόβωτον pro Ίππόβοτον, et Ἰάσονι pro Ἰάσω, sed recte articulus του ponitur ante θάνατου. Paulo aliter rem narrat Pausanias 2, 16. p. 145. quo auctore Argus, Phoronei ex filia nepos, qui post Phoronea regnanit et regionem suo nomine appellauit, filios habuit Pirasum atque Phorbantem. Phorbantis filius fuit Triopas, Triopae Iasus atque Agenor, Jasus filiam habuit lo, quae in Aegyptum profecta est. Danaus vero, qui ante Lyncea, Abantis patrem, regnauit, postquam Gelanorem, Sthenelae filium, Crotopi, Agenoris filii, nepotem, expulerat, regno eiecit nepotes Agenoris. Tum demum Abantis filii regnum inter se diniscrunt, quidem, vt Acrisius Argi maneret, Proteus Heraeum et Mideam et Tiryntha et oram Argi maritimam teneret. Pausanias igitur ne meminit quidem Pelasgi. Sed c. 22. p. 160. vocat illum et ipsam Triopae filium. Minus cum Hellanico consentit Charax apud Steph. Byz. in v. Παδόασία · Πελασγός, inquit, 'Αρέστορος παίς, του 'Εκβάσου (Palmerius in Graecia antiqua p. 43. legendum

esse dicit 'Iácov, et sane ita dicitur Arestoris pater apud Schol. Eurip. Orest. 1646. Sed ad v. 930. in Argi filiis commemoratur "Εκβασος, et "Ιασος demum in posteris Criasi, qui fuerit Ecbasi frater. Pherecydes apud Schol. Eurip, Phoenn. 1123. Arestorem dicit filium Phorbantis.), τοῦ "Αργου, μετοικήσας ἐξ "Αργους εἰς τὴν απ' εκείνου μεν τότε Πελασγίαν, υστερον δε 'Αρκαδίαν αληθείσαν, έβασίλευσεν έτη είκοσιπέντε, και πόλιν Παδόασίαν έκτισε, Sed tamen in his vix major apparet ab Hellanici narratione diuersitas, quam in iis, quae Apollodorus tradidit 2, 1, 2. sq. De agro Larissaeo memoranda videntur, quae Aristides Aegypt. T. II. p. 351. edit. Iebb, dixit: τὸ περί Λάρισσαν πεδίου, θάλατταν είναι το παλαιον, πολλά τεμμηριοί. Sed de Larissae conditore rursus non idem sentiunt scriptores, quorum alii eam conditam tradunt ab Acrisio, Abantis ex Ocalia filio, Danaës patre. v. Apollod. 2, 2, 1, et infra fragm. CXVI. Poteram multo plures easque diversas dinersorum scriptorum sententias afferre. Sed hae videntur sufficere posse. Immo iam dicendum est, quid ego sentiam. Scilicet non temere spernendam puto Hellanici narrationem. Nam hoc saltem certum videtur, Argos aliquando Iason dictum fuisse, v. Homer. Odyss. 6. 245. ibique Schol. qui cum Pausania facit etiam hactenus, quod Iasum, Triopae filium, regnasse dicit Argis, quanquam Castor, eumque secutus Eusebius, (v. Scaliger thes. tempp. p. 113.) eum non agnoscunt. Cf. Steph. Byz. in v. "Aoyog, et Schol. Eurip. Orest, 930. Iam quum de his vera tradidisse videatur Hellanicus, quumque etiam Pausaniam sibi consentientem habeat de numero et nominibus filiorum Triopae, nihil obstare arbitror, quominus vniuersam eius hac de re narrationem recte sequi ac tuto possimus. Est igitur hic quoque locus in iis, qui omnium Hellanici operum desiderium in studiosissimo quoque rerum antiquissimarum excitare possint atque augere. s. . Harm of the Argenia blor, rogue ador, migo atom. . . .

## HEPI APKAAIAS.

#### VIII.

Schol. Apollon. Rhod. 1, 162. δύο δέ εἰσι Κηφεῖς δ μὲν, ᾿Αλεοῦ, οὖ μνημονεύει ᾿Απολλώνιος · δ δὲ ἔτερος, οὖ μνημονεύει Ἑλλάνικος ἐν τῷ περὶ ᾿Αρκαδίας. De his infra dicere constitui ad Περσικά, fragm, LXIIII.

## AZIIIZ.

#### IX.

Marcellinus in vita Thucydidis, non procul ab initio, p. 313. edit. Poppon. postquam Pherecydem dixerat Miltiadis genus ab Aiace et Aeaco deducere, μαφτυφεί τούτοις, inquit, καὶ Ελλάνικος ἐν τἢ ἐπιγφαφομένη ᾿Ασώπιδι.

Haec Asopis, quod libri nomen 'Ασωπίς potius quam "Aconic terminandum arbitror in nominativo, videtur fuisse pars Βοιωτιακών. Asopus enim erat Boeotiae fluuius, ab antiquissimo Platacensium rege ita dictus (v. Pauvan. 9, 1. p. 712.), Thebas praeterlabens. (v. Strab. 9, p. 408. D.) Vnde vn 'Aconia apud Euripid. Suppl. 571. est terra Thebana, et Plinio teste (H. N. 4, 12. s. 21.) Euboea vulgo a poetis dicitur Asopis. Thebanum vero fluuium hic intelligendum esse, quanquam Strabo (8, p. 382. C.) tres praeter illum Asopos commemorat, ex eo cognosci potest, quod apud Callim. h. in Del. 78. tarde progressus esse legitur propterea, quia Iouis fulmine tactus fuisset. Iam vero ideo tactus fuerat, quia ausus erat ipsum Iovem persequi. Iupiter enim Aeginam, Asopi filiam, raptam transtulit in insulam Oenonen, in mari Aegaeo inter Atticam et Argolidem sitam, quae inde ab illo tempore ipsa quoque Aeginae nomen accepit. (v. Apollodor. 3, 12, 6. et Schol. Pind. Isthm. 5, 44. it. Diodor. Sic. 4, 72. Herodot. 8. 46. omninoque Car. Otfr. Mülleri Aeginetica, Berol. 1817. 8.). Huius igitur Aeginae filius atque adeo nepos Asopi

fuit Aeacus, auus Aiacis. (v. Apollod. 1. 1.). Quod ad ipsum genus Miltiadis attinet, non idem sentiunt veteres. Cum Hellanico tamen consentit Herodotus 6, 35. et Schol, Pindar, Nem. 2, 19. a quo non solum Miltiades et Cimon, sed etiam Thucydides et Alcibiades genus ad Aiacem referre dicuntur. Vnde et Marcellinus 1. 1. et Suidas in v. Govzvolong Thucydidem tradunt Miltiadis cognatum fuisse. Plura dixi in reliquiis operum Pherecydis, p. 84 - 86, editionis secundae.

## have strongly some or In mathematical ATOIS, and and and

Dicitur hac opus non tantum 'Ardig, verum etiam 'Ardides, quanquam huc non retulerim Africani locum apud Euseb. praep. euang. 10, 10. p. 489. A. ἀπὸ ἀνύγου — μέχοι πρώτης 'Ολυμπιάδος — έτη συνάγεται χίλια είχοσι. - ταύτα γὰρ 'Αθηναίων Ιστορούντες, Ελλάνικός τε καί Φιλόχορος, οί τὰς 'Ατθίδας (nempe γράψαντες) ἐμνήσθησαν. Neque Iustini Martyris verba, quae fragm. LXXXI. attuli, huc traxerim. Vtrobique enim pluralis numerus putari possit adhibitus esse propterea, quia duorum scriptorum 'Ατθίδες commemorantur, Sic Athenaeus 1, p. 23. C. έν συμποσίοις Ξενοφών και Πλάτων. Sed idem numerus pluralis extat etiam apud Harpocrationem. Vid mox fragm. XI. A Thucydide 1, 97. nominatur ή 'Αττική ξυγγραφή. De hoc loco dixi supra §. 4. In reliquis, voi laudatur, locis omnibus est singularis 'Ardig. Quotnam in libros diuisum fuerit hoc opus, definiri non potest. Quatuor minimum fuisse, patebit e fragm. XXI. Heynio iudice (ad Apollod, p. 809.) Atthis fortasse fuit vna τῶν ατίσεων Hellanici.

## Southern of the street and the street source

Harpocration in v. Έρυθραΐοι Έρυθρα, μία τῶν ύπο Νηλέως του Κόδοου ατισθεισών, ώς φησιν Ελλάνιzog ev 'Ardidiv.

Phauorimus, qui hunc locum exscripsit, pro Kóδρου habet Κενταύρου. quod haud dubie vitiosum est. Nam vt alia argumenta mittam, etiam ab Herodoto 9, 96. Neleus dicitur Codri filius. Cf. Meurs. lectt. Att. 5, 8. T. II. Opp. p. 1211. et in Gronov. thes. T. V. p. 1890. Reliquorum, qui de hoc Neleo eiusque in Ioniam coloniae deductione egerunt, scriptorum locos laudauit Spanhem. ad Callim, h. in Dian. 226. etiam ego in diss. de dial. Alexandr. p. 13. not. x. siue in libro de dialecto Maced. et Alex. p. 13. sq. not. 22. quo eodem loco tetigi inconstantiam scripturae in Nelei nomine. Non vero Neilev's scribendum esse, sed Nnleve. contendit etiam Brunckius in Lectionibus ad analecta p. 84. 97. 98. 103. it. Eustath. ad Odyss. 1, p. 1681, 55. Illud tamen hoc loco non praetermittendum est, Neleum istum a Pausania 4, 2. p. 283. dici filium Κοηθέως, nepotem Acoli, cognomine Neptuni, sed ab Homero Od. 1, 237 - 254. Neptuni ipsius e Tyro, Crethei vxore. filium. Vnde intelligi potest locus Schol. Apoll. Rhod. 1, 156. Nylevs yao Hoderdavos, quo eodem loco recenset duodecim Nelei e Chloride aliisque vxoribus filios. quorum nobilissimus fuit Nestor. - Pro 'Eovood in Phauorini libris scribitur Eovoqua. Sed fortasse verior scriptura est 'Εουθοαί. Ita antiquus scriptor Herodotus 1, 142. - Ad eandem historiam pertinet etiam locus hic:

#### VII

Eustath. ad Homer. Odyss. γ, p. 1454, 30. φασί καὶ τὸν Ἑλλάνικον ἱστορεῖν, ὅτι Νηλεὺς Πελία τῷ ἀδελφῷ μαχεσάμενος, ἡλθεν ἐξ Ἰωλκοῦ εἰς τὰ κατὰ Μεσσήνην. καὶ ἔκτισε Πύλον τῶν Μεσσηνίων, μοῖφαν τινὰ τῆς χώρας χαρισαμένων αὐτῷ.

Quamuis enim non additum legatur operis nomen, tamen vix puto dubium esse posse, quin recte hic locus desumtus dicatur ex Attica Hellanici historia. Scholia in Odysseam ad γ, 4. pag. 81. ed. Buttmann. ita habent: Νηλεύς γάο, ώς εξοηται (Buttm. recte emendat

εἴορμεν) Ἑλλάνικος, μαχησάμενος μετὰ Πελίου, ἐξ Ἰωλκοῦ ἡκεν εἰς Μεσήνην, καὶ τὴν Πύλον ἔκτισε, Μεσηνίων
χώραν παρασχόντων. De re ipsa consentium Pausanias
l.l. et Apollodor. 1, 9, 8, sq. Ioleus erat Magnesiae in
Thessalia vrbs, sedes Λeasti. (v. Strab. 9, p. 436. Β.
Apollodor. 3, 13, 2.) Acastus autem erat Peliae ex Anaxibia, Biantis, vel e Philomache. Amphionis filia, filius. v. Apollod. 1, 9, 10. Pylum postea euertit Hercules, et omnes Nelei filios, excepto Nestore, interfecitv. Homer. Il. λ, 688 — 692. Apollod. 1, 9, 9. Quod
vero h. l. Pylos tribuitur Messeniae, quae erat Peloponnesi regio, inter Eleam et Laconicen sita (v. Strab.
8, p. 353. sq.), sed apud Homerum passim Triphyliae
in Elide, de eo exposuere Strabo 8, p. 339. sqq. et Pausanias 6, 22.

#### XIII.

Harpocration in v. Παναθήναια ήγαγε δε την έορτην δ 'Εριχθόνιος, δ 'Ηφαίστου, καθά φασιν 'Ελλάνικός τε και 'Ανδροτίων, εκάτερος εν πρώτη 'Ατθίδος.

Scilicet hic Erichthonius erat Vulcani ex Atthide, Cranai filia, vel ex Minerua, filius, qui pulso Amphictyone Athenis regnauit. (v. Apollod. 3, 14, 6.) Illum eundem esse atque Erechtheum, docet Callimachus apud Schol. Hom. II. β, 547. cf. Meurs. de regib. Atheniens. 2, 1. T. 1. Opp. p. 629. sqq. et in Gronov. thes. T. VII. p. 1058. De Panathenaeis ipsis sufficienter exposuit idem Meursius libro peculiari, qui insertus est ipsius Operum Tomo II. p. 549 — 596. et Gronouii thesauro, T. VII. p. 77 — 108. In illo libro ad hunc locum pertinet inprimis cap. 3. Cf. reliqui de festis Graecorum libri, in codem Gronouiani thesauri tomo collecti.

#### XIIII.

Harpocration in v. Φορβάντειον ήν δὲ Ποσειδώνος νίὸς ὁ Φόρβας, καθά φησιν Ελλάνικος ἐν πρώτφ τῆς 'Ατθίδος. Dinersus igitur fuit hic Phorbas, rex Curetum, qui Euboeam habitasse dicuntur (v. Strab. 10, p. 465. C. et 467. B.), ab illo, quem a Pausania dici Argi filium, vidimus ad fragm. VII. Fortasse etiam hic Phorbas diuersus fuit ab illo Phorbante, de quo haec leguntur apud Ovid. met. 11, 413. sq. — "templa profanus Inuia cum Phlegyis faciebat Delphica Phorbas." quippe qui videtur fuisse Olenius. Fortasse denique diuersus ab eo, querra nonnulli, teste Apollodoro 2, 5, 5., dixerunt patrem illius Augeae fuisse, cuius stabulum Hercules purgauit.

#### XV.

Harpocration et ex eo Phauorinus in v. είλωτεύει τ Είλωτες (Phav. inserit είσιν), οι μὴ γόνω (Phav. γν ήσοι) δοῦλοι Λακεδαιμονίων, ἀλλ' οι πρῶτοι (Phav. ἀλλα πρῶτον) χειρωθέντες τῶν (Phav. τὸ) "Ελος τὴν πόλιν οἰ κούντων ώς ἄλλοι τε πολλοι μαρτυροῦσι καὶ Ελλάνικος ἐν τῷ πρώτη.

Retuli hunc locum, quanquam non ipsius operis nomen adscriptum est, in numerum eorum, qui ex Atthidos libro primo desumti laudantur, quia Harpocration in conficiendo lexico rerum Atticarum, vel ab Atticis oratoribus commemoratarum recte putari potesti vt aliis scriptoribus Atticis, ita etiam Hellanici Attica potissimum historia, praecipue vsus esse. Accedit, quod valde probabile est, Atthidem istam Hellanici fuisse Atheniensibus notissimam, neque adeo Harpocrationi verendum fuit, ne forte non quilibet, qui simpliciter laudari vidisset Hellanici librum primum, cogitaret statim de Attica eius historia. Eadem est ratio fragmenti XVI. et LXXIIII. De re ipsa non est quod multis exponam, quum plurimi viri docti hoc argumentum pertractarint, v. c. Nic. Cragius de rep. Laced. 1, 11. Perizon. ad Ael. V. H. 3, 20. lul. Car. Schlaeger diss. philol. de Helotibus, Lacedaemoniorum servis, Helmst. 1730. 4. Capperonnier recherches sur l'histoire et l'esclavage des Hilotes, Vol. XXIII.

des Mem. de l'acad. roy. des I. et des B. L. p. 271 — 285. Addam igitur vnum Pausaniae locum 3, 20. p. 261. ἐπὶ θαλάσση πόλισμα Ελος ην. (cf. Homer. II. β, 584.) τοῦτο ὅπισε μὲν Ἑλιος, νεωτατος τῶν Περσέως παίδων, Δωριεῖς δὲ παρεστήσαντο ὕστερον πολιορχία. καὶ πρῶτοί γε (Hinc in nostro loco confirmari potest Harpocrationis lectio.) ἐγένοντο οὖτοι Λακεδαιμονίων δοῦλοι τοῦ ποινοῦ, καὶ Εἴλωτες ἐκλήθησαν πρῶτοι, καθάπερ γε καὶ ησαν.

#### XVI

Suidas: "Αρειος πάρος δικαστήριον 'Αθήνησιν. ἐκλήθη δὲ "Αρειος, ἐπεὶ τὰ φονικὰ δικάζει ὁ δὲ "Αρης ἐπὶ τῶν φόνων ἢ ὅτι ἔπηξε τὸ δόρυ ἐκεῖ ἐν τῆ πρὸς Ποσειδῶνα ὑπὲρ 'Αλιδροθίου δίκη, ὅτε ἀπέκτεινεν αὐτὸν, βιασάμενον 'Αλκίππην τὴν αὐτοῦ καὶ 'Αγραύλου τῆς Κέκροπος θυγατέρα, ὡς φησιν Ελλάνικος ἐν ά.

Hunc locum excerptum esse ex Atthide Hellanici, quum ipsum argumentum addicat, certissime mihi habeo persuasum. Idem legitur apud Etymologum Magnum in v. Αρειος πάγος, et in Συναγωγή λέξεων χρησίμων, in Bekkeri Anecdot. Graec. Vol. I. p. 444. sed paulo aliter. Nam vt omittam, quae non ad Hellanici locum pertinent, quod vterque pro ἐπὶ τῶν φόνων, h. e. caedium quasi praeses est, legit êxi τον φόνον, et praecedentia male distinxit sic: ἐπὶ (apud Bekkerum recte ἐπεί) τὰ φονικά · δικάζει δὲ ὁ "Aong, in quibus omnibus praeserenda videtur Suidae lectio, in sequentibus pleniorem et ad intelligendum faciliorem lectionem Etvmologus exhibet, quam Suidas, nimirum hanc: ἔπηξε τὸ δόρυ ἐκεῖ ὁ "Αρης, Ποσειδώνος κατηγορήσαντος διά τον φόνον του νίου αύτου Αλιφοθίου (Ita editur.), ότε απέχτεινεν αὐτὸν "Αρης, βιασάμενον 'Αλχ. την θυγατέρα "Ageog nal 'Ayg. t. K. Juyatgog, (Ita etiam Bekker.) üg φησιν Ελλ. εν ποώτη. Halirrhothius ille dicitur Neptuni ex Euryte Nympha filius apud Apollodor. 3, 14. 2. De ipso Areopago eiusque appellationis causis aliis satis

dixerunt Meursius in Areopago, qui liber extat non tantum in ipsius Opp. T. II. p. 865. sqq. sed etiam apud Gronov. in thes. T. V. p. 2065. sqq. et Ioh. Mich. Dilherrus in diss. philol. de Areopago, Ien. 1640. 4.) inserta etiam dissertationum eius academicarum Tomo II, (Norimb. 1652. 4.) p. 284. sqq. Cf. Ioh. Schedii Areopagus, vetustissimum Athenarum et totius Graeciae tribunal, ad Act. 17, 19. Viteb. 1677. 4. reliquique interpp. ad Act. 1. l. it. de Canaye recherches sur l'Aréopage, in Mem. de l'acad. des I. et B. L. T. VII. p. 174—200. Periz. ad Aelian. V. H. 5, 15. et infra fragm. LXXXXVIII.

#### XVII.

Harpocration: 'Αλόπη, — Κεοκύονος θυγάτηο, εξ ης και Ποσειδώνος Ίπποθόων, ό της Ίπποθοωντίδος φυλης ἐπώνυμος, ως Έλλάνικος ἐν δευτέρα 'Ατθίδος.

Scilicet Antisthenes Atheniensis tribuum nomina mutauerat, earumque numerum auxerat, constituerat etiam decem phylarchos pro quatuor, et populos in totidem tribus descripserat. (v. Herodot. 5, 69.) In illorum igitur heroum numero, quorum nominibus appellatae sunt tribus, fuit etiam Hippothoon. Eodem modo rem narrat, ipso Herodoto laudato, Pausanias 1, 5, p. 12. sq. Cf. 1, 39. p. 94. et Poll. 8, 110. Cercyon fuit Neptuni filius, auctoribus Choerilo apud Pausan. 1, 14. p. 34. et Gellio N. A. 15, 21. Sed Hyginus eum passim vocat filium Vulcani, vt fab. 38. 158. etc.

#### XVIII.

Harpocration in v. ίεροφάντης περί δε του γένους των ίεροφαντων, δεδήλωκεν Ελλάνικος εν δευτέρα 'Ατθίδος.

Quum vero nos careamus illa Hellanici de hierophantis, qui erant sacerdotum Atheniensium genus, expositione, contenti esse debemus iis, quae viri docti e variis scriptoribus hanc in rem collegerunt, v. c. Meursius în Eleusiniis c. 13, T. II. Opp. p. 494. et apud Gronov. l. l. T. VII. p. 188. sq. Elmenhorst. et Heraldus ad lib. 5. Arnobii aduers. gentes, p. 169. et 214. ed. Lugd. Bat. 1651. 4. Memoratu dignum est, quod hierophantae, postquam in pontificatum euecti erant, vt castissime sanctissimeque sacra facerent, cicutae sorbitione castrati leguntur. v. Hieron. lib. I. adv. Ionin. T. II, opp. p. 38. H.

#### XVIIII

Harpocration: Μουνυχία, — τόπος παραθαλάσσιος ἐν τῷ ἀττικῷ. Ἑλλάνικος δὲ ἐν τῷ δευτέρα ἀποίδος, ἀνομάσθαι φησίν ἀπὸ Μουνύχου τινὸς, βασιλέως, τοῦ Παντακλέους.

Eadem habet Photius in Lexico p. 203. et Suidas nisi quod hic legit έν δευτέρω, et του Παντευκλέους, quam posteriorem lectionem recte damnat Meurs, lectt. Att. 1, 14. T. II. Opp. p. 1044. sq. quanquam Iac. Gronouius annotatt. ad Harpocrat. 1. 1. legendum esse contendit τοῦ παντευκλεοῦς, celeberrimi et perillustris regis. Vberius mentem Hellanici exponit Vlpianus ad Demosth. orat. de cor. p. 73. C. ed. Hieron. Wolf. Bas. 1572. fol. ἐκλήθη δὲ, inquiens, Μουνύχιον, ως φησιν ο Διύδωρος, παραφέρων τὰ Ελλανίκου, λέγων, ώς (Scribe λέγοντος,) ότι Θράκές ποτε στρατεύσαντες κατά τών οίπούντων 'Οργομενον τον Μινύειον (Hanc enim lectionem praefero alteri του Μινυαΐου, ob locum Thucyd. 4, 76. vbi v. Duker. et Plin. H. N. 4, 8. s. 15.), της Βοιωτίας, εξέβαλλον αὐτούς ἐκείθεν. οι δε ἐξαναστάντες, ήλδον είς 'Αθήνας έπι Μουνύχου βασιλέως. ό δε επέτρεψεν αὐτοῖς οἰκῆσαι τὸν τόπον, τὸν περί τὴν Μουνυχίαν. ὅστις έπωνομάσθη παρ' αὐτῶν εἰς τιμὴν τοῦ βασιλέως. igitur Munychia locus aliquis circa Piraeeum, in quo exstructum erat templum Dianae Munychiae, et quo fugiebant, οίτινες των τριηραρχών ήδικούντο, ή ναύται, ή τινες των έξεταζομένων έν Πειραιεί. (v. Vlpian. l. l. et Paus. 1, 1. p. 4.) Non multum differunt, quae Schol.

Callimachi ad Hymn. in Dian. 259. scripsit: Movveyov έστι μέρος του Πειραιώς, του λιμένος των 'Αθηνών. Conf. Spanhem. ad h. l. Eustath. ad Homer. Iliad. B. p. 331. ibique Politus, et quos in Lexico Xenophont, laudaui Vol. III. p. 175. sq. Numerabatur non minus quam Piraceus in pagis Atticis, auctore Strabone 9, p. 395. C. cuius reliqua verba hic adscribere non dubitaui: n Movνυγία, inquit, λόφος έστιν γεδόονησιάζων, και κοίλος, και ύπόνομος (cuniculis suffossus) πολύ μέρος, φύσει τε καί έπίτηδες, ώστ' ολκήσεις δέχεσθαι, στομίω δε μικρώ την είσοδον έχων ύποπίπτουσι δ' αύτῷ λιμένες τρείς. το μέν ούν παλαιον έτετείχιστο, καὶ συνώκιστο ή Μουνυχία παραπλησίας ώσπερ ή των Ροδίων πόλις, προσειληφυία τω περιβόλω του Πειραιά, και τους λιμένας πλήρεις νεωρίων, άξιον τε ήν ναύσταθμον τετραποσίαις ναυσίν. - τῶ δὲ τείχει τούτω συνήπται τὰ καθειλκυσμένα ἐκ τοῦ ἄστεος σκέλη. ταύτα δ' ην μακρά τείχη, τετταράκοντα σταδίων το μήκος. συνάπτοντα το άστυ τῷ Πειραιεί οί δὲ πολλοί πίλεμοι τὸ τείχος κατήρειψαν, καὶ τὸ τῆς Μουνυχίας ἔρυμα.

#### XX.

Harpocration in v. Στεφανηφόρος Στεφανηφόρου ήρφον, ώς ξοικεν, ην εν ταῖς Αθήναις εἴη δ' αν ὁ Στεφανηφόρος, ήτοι τῶν Ἡρακλέους υξέων εἶς, τῶν γενομένων εκ τῶν Θεστίου θυγατέρων, οὖ μνημονεύει Ἑλλάνικος εν δεκάτω Φορωνίδος, ἢ μήποτε τοῦ ἀττικοῦ Στεφανηφόρου τὸ ἡρῷον ἡν, οὖ πάλιν ὁ αὐτὸς Ἑλλάνικος εν δευτέρα ἀττθίδος μέμνηται.

Suidas in h. v. et Photius in Lexico p. 396. eadem exhibent, sed mutata. Nam ante Θεστ. inserunt τοῦ, verba οὖ μνημονεύει — Φορωνίδος omittunt, atque adeo deinceps legunt simpliciter τῶς φησιν Ελλάνικος ἐν β΄ (Photius adeo ἐν κ΄) Ἰατθίδος, denique pro Ἰατικοῦ habent ἀστικοῦ. Iam vero quum Harpocrationis, antiquioris Suida et Photio, probabiliter etiam doctioris scriptoris, auctoritas recte praeferenda videatur reliquorum testimonio, et ipsa orationis series atque concinnitas Harpo-

crationi fauere videatur, non est quod de hac lectionis varietate plura dicantur. Sed pro Octolov reponendum puto Oesaziov, vt apud Apollodor. 2, 4, 10. cf. Heyn. p. 331. et p. 467. Vid. tamen Muncker. ad Antonin. Lib. c. 12. Scilicet Thestius ille s. Thespius, Thespiarum rex, habebat quinquaginta filias, quas omnes ex Hercule granidas fieri iussit. Filios ex iis natos recenset Apollodor. 2, 7, 8. Sed in corum numero non est Stephanephorus. Et de hoc et de altero Stephanephoro, heroe Attico, ignorantiam profitetur Meurs. lectt. Att. 4, 10. T. II. Opp. p. 1159. et in Gronov. thes. T. V. p. 1870. Obiter monere liceat, μήποτε et μήποτε δε dicere Graecorum grammaticos, quando nihil affirment, sed suas tantum dubitationes proponant, id quod iam Casaubonus observauit ad Athenae. 1, 10. p. 32, 23. Et non raro sic loquitur Athenaeus, vt un nove sit videndum ne forte, vno verbo fortasse. In Scholiis Apollon. Rhod. ita positum est semel, 4, 14. saepe vero apud Apollonium de Syntaxi, vt p. 246, 9, item μήποτε γάρ, vt p. 278, 4, et μήποτε δε, vt p. 302, 24. Caeterum cum his Stephanephoris non confundendi sunt sacerdotes quidam Stephanephori dicti, de quibus egit Ant. van Dale in dissertt. ad antiquitates e marmoribus, (Amst. 1702. 4.) diss. 5. De aliis Στεφανηφόροις peculiari c. 1. p. 360 — 388. distriba exposuit, quaedam etiam nugatus est, Ioh. Henr. a Seelen, Lubecae 1750. 4.

#### XXI.

Harpocrat. et ex eo Phauorinus: Πηγαί, — τόπος ἐν Μεγάροις, ὡς ἐν τετάρτη (Phav. τετάρτφ) τῆς 'Ατθίδος φησίν, Έλλανικος.

Impal hoc oppidum scribitur ab Atticis, vt a Thucydide 1, 103. Iqq., a Doribus, quales erant Megarenses (v. Aristot. poet. 8, 3.), Mayal. Hos secutus est Plinius H. N. 4, 3. s. 4. extr. et 4, 7. s. 11. Omnino v. Blanchard recherches sur la ville de Megare en Achaïe, in

Memm, de l'acad. des I. et d. B. L. T. XVI. p. 120 - 140. De vi praepositionis èv v. ad fragm. CII.

## ATAANTIE.

#### All Wall to the Control of the XXII.

Schol. Eurip. ad Phoenn. 162. Ελλάνικος εν τῆ επιγοαφῆ 'Ατλάντιδος, ἄρσενας δ' φησι (nempe Niobes), 'Αρχήνορα, Μενέστρατον, . . . 'Αρχαγόραν' δυγατέρας δε τρεῖς, 'Ωγυγίαν, 'Αστυκράτειαν . . . .

Ouum mutilus hic locus a nemine veterum laudetur, nunquam facile, nisi vbi boni codices reperti fuerint, huic malo quisquam medebitur, quanquam probabilia sunt, quae Valckenarius ad hunc locum p. 628. dixit. Neque vero, etiamsi lacunam illam explere possimus, omnino aliquid, quod sit operae pretium, lucrabimur. Maxima enim est sententiarum de Niobes liberorum numero diuersitas. v. Aelian. V. H. 12, 36. et quos laudat Heyn. ad Apollod. p. 590. Adde quae ipse dixi ad Pherecyd. p. 131. edit. secundae. Illud potius observandum est, ne hoc quidem Hellanici opus eodem modo semper a scriptoribus laudari. Hic quidem inscribi videtur ἐπιγοαφή 'Ατλάντιδος. Absit vero, vt hanc putemus eius veram inscriptionem fuisse. Immo fuit' ATLAUTIS, vel certe 'Ατλαντιάς (v. fragmm. seqq.), et ἐπιγραφῷ 'Ατλάντιδος. nisi quis forte malit ἐπιγραφήν accipere pro συγγραφή vel συγγοάμματι, mutandum est in ἐπιγοαφομένη ᾿Ατλάντιδι. Nam sic erat fragm. IX. εν τη επιγραφομένη 'Ασώπιδι, sic est apud Athenae. 6, p. 235. D. έν τη ἐπιγραφομένη Τετραπόλει. p. 255. C. εν τῷ ἐπιγοαφομένο Γεργιθίο, etc. et scriptura ἐπιγοαφή facile oriri potuit e lectione ἐπιγοαφομένη per compendium scripta. Sed illa scriptura admissa, nasutulum aliquem propter ipsius linguae leges datiuum in genitiuum mutassse, non mirandum est. - Sero animaduerti, emendationem ἐπιγραφομένη 'Ατλαντίδι iam propositam fuisse a Valckenario ad Eurip. Phoeniss.

p. 627. Et sane παροξυτόνως scribi, 'Ατλαντίδι, melius est. Idem vir doctus proponit etiam 'Ατλαντιάδι, propter Fragmentum XXIIII. Conf. ad fragm. XXIII. Quomodo factum sit, vt de liberis Niobes Hellanicus in hoc opere exponeret, Valckenarius l. l. p. 628. his paucis verbis ostendit: "Atlantidum vna fuit Alcyone; huius et Neptuni filius, "Hyrieus; hic proauus Amphionis; huius e Niobe liberaros Hellanicus in Atlantide recensuerat."

#### XXIII.

Harpocration: 'Ομηρίδαι, — Έλλάνικος εν τῷ 'Αγλαντιάδι, ἀπὸ τοῦ ποιητοῦ φησιν ωνομάσθαι.

Hic plane non dubito, quin 'Ατλαντιάδι reponendum sit. Neque enim intelligi potest, quale probabiliter dici possit Aglantiadis argumentum fuisse, quum alterius appellationis ratio facillime pateat cuique. Nimirum vt in Deucalionia scripserat inprimis res Deucalionis, ita in Atlandide de Atlante eiusque filiabus exposuerat. Praeterea T et I quam facile potuerint a librariis confundi, vix opus est vt animaduertatur. Cf. Dorvill. ad Charit. 2, 2. p. 301. ed. Lips. et 1, 2. p. 220. De re ipsa quam h. l. tradidisse dicitur Hellanicue. legendus est Strabo 14, p. 645. C. Scilicet erat familia quaedam in Chio, posteri Homeri \*), qui tanquam heredes carmina diuini poetae passim decantabant. Horum fere praecipuus fuisse dicitur Cynaethus. circa Olymp. 69. quem primum aiunt Syracusis τὰ Όμήοου Επη δαψωδήσαι, sed ita, vt Homericis versibus multos de suis intertexeret. (v. Schol. Pindar. ad Nem. 2, 1.) Postea, exstincta Homeridarum gente, tales carminum Homericorum decantatores dicebantur φαψωδοί et Ounotoral, teste Aristocle apud Athenae. 14, p. 620, B. Dalechampius ad h. l. laudat peculiarem Henr. Stepha-

<sup>\*)</sup> Klor andor apud Theorrie, idyll. 7, 47. Soholisstes interpretatur ver nointhr tor Xior, heni tor Opngor.

ni libellum de rhapsodis, quem miror viris doctis minus innotuisse. Ego saltem nunquam vidi. Cf. quos laudat Bach. ad Xenoph. sympos. 3, 6. et Sigism. Frid. Dresig. commentat. crit. de rhapsodis, Lips. 1734. 4. qui tamen non vsus esse videtur Eberh. Baringii commentatione de rhapsodis, Hannouerae 1645. 4. edita, quae Kusteri historiae Homeri criticae propemodum praeferenda est, et qua Iul. Caes. Scaligeri Poetices lib. 1. caput 41. illustrauit.

## trement unbug airi chilix dignica concontiunt

Schol. Homer. 11. σ, 486. vbi agit de Hyadibus, Atlantis filiabus: φησί δὲ καὶ Ελλάνικος ἐν τῷ πρώτῷ νῶν Ατλαντιδῶν, τὰς μὲν εξ θεοῖς συνελθεῖν, Ταϋγέτην Διῖ, ὧν γενέσθαι Λακεδαίμονα. Μαίαν Διῖ, ἀφ' ὧν Ερμῆς. Ἡλέκτραν Διῖ, ὧν Δάρδανος. ঝλινούνην Ποσειδῶνι, ὧν Τριεύς. Στερόπην Άρει, ὧν Οίνόμαος. Κελαινώ Ποσειδῶνι καὶ αὐτήν συγγενέσθαι, ὧν Αύκος. Μερύπην δὲ Σισύφω θνητῷ ὄντι, ὧν Γλαῦνος, ἢν καὶ ἀμαυρὰν εἰναι. Τάδας δὲ εἰρῆσθαι, ἤτοι παρὰ τὸ σχήμα τῆς τῷν ἀστέρων θέσεως. τῷ γὰρ ῦ στοιχείῳ παραπλήσιόν ἐστιν, ἢ ἐπεὶ ἀνατελλουσῶν καὶ δυνουσῶν ὑει ὁ Ζεύς.

Satis docet hic locus, e pluribus libris hoc Hellanici opus compositum fuisse. Sed quotnam fuerint, ignorant omnes. Illud vero cum aliqua probabilitate dici posse videtur, Atlantidis partem fuisse librum τῶν Τορίνουν. V. infr. fragm. LXXI. Pro ᾿Ατλαντιδῶν saltem Ἦνοντιδῶν rescribendum esse, nemo non videt. Sed Villoisonus edidit ᾿Ατλαντικῶν p. 430. atque idem, Anecdotorum Graecorum Tomo II. p. 158., auctor est, in Scholiis ad Dionysii Τέχνην, quae Codex Marcianus 489. habet, saepe citari Hellanicum ἐν πρώτω τῶν Ἰατλαντικῶν. Valckenario tamen ad Εμείρ. Phoeniss. p. 628: magis placet ᾿Ατλαντίδων, quia Hellanicus in hoc opere scripserit septem filiarum Atlantis, siue Pleiadum sororum, posterorumque historiam. Conf. Valesii annotatt, ad Har-

Harpocration, p. 362. edit. Lips. Sed idem Valckenarius 1. 1. et in Dissertatione de Scholiis in Homerum. quae Vol. II. Opusculorum (Lips. 1809. 8) repetita est, p. 121., in Codice Leidensi reperiri testatur èv xã á τών Ατλαντικών. Nam 'Αντλαντικών est vitium librarii. De ipsa Atlantis filiarum historia vehementer dissentiunt veteres. Quae hic Hellanico auctore referuntur, iis similia ex Musaeo narrat Scholiastes Germanici ad v. 254. sqq. p. 65. sq. Vol. II. Arateorum edit. Buhl. Conf. Heyn, ad Apollod, p.681, sqq. Igitur pauca tantum afferam, d quibus alii cum Hellanico consentiunt. Sic Taygeten fuisse Lacedaemonis matrem habitam, colligi potest e Schol. Eurip, Orest. 625. vbi Lacedaemon montem illum Arcadiae, qui per totam Laconicam procurrit, et sub quo Sparta sita erat, appellasse dicitur Tuiveroy, hand dubie in matris honorem. In Scholiis Codicis Palatini ad Homer. Odyss. &, 103. a Creusero et Buttmanno editis (Vid. ad fragm. C.) simpliciter leguntur haec: Ταϋγέτης της "Ατλαντος, ης καὶ Διὸς Λακεδαίmov. Dardanum Homerus (Il. v., 215.) facit Ionis filium, sed matris non meminit et sic porro. In vniuersum de tota fabula Atlantica lectu digna habet Carlo Carli in den Briefen über America, aus dem Ital. übers. von Chr. Gottfr. Hennig, Gera 1785. 8. T. II. p. 104-106. inprimis p. 157 - 209. it. T. III. (1786.) p. 88 - 90. p. 268. 308. sq. Sed cum his Hellanici conferenda sunt Phererydea p. 109. sq. edit. 2.

## BAPBAPIKA NOMIMA.

Hoc opus, quod a Suida et Elymol. M. vocatur BAPBAPIKOI NOMOI, et quod ex Herodoti et Damastis scriptis compilatum fuisse, iam supra dictum est §. 5. Cf. infr. fragm. CVI., rectius BAPBAPIKA NOMIMA appellari, multorum veterum, qui similes libros scripsetunt, vt Aristotelis, Nymphodori, Theodectis, exemplis docuit Toup Emendatt. in Suidam Vol. I. p. 232. sq.

edit. Oxon. 1790. 8. vbi etiam Agathiae ex lib. I. verba attulit: τῆς ἱστορίας αὐτοὺς ἀπαθανατιζούσης, οὐχ οἶα τὰ ΖΑΜΟΛΞΙΔΟΣ ΝΟΜΙΜΑ, καὶ ἡ Γετική παραφροσύνη. Conf. Schleusner. in Curis nouissimis in Photii Lexicon p. 30. sq. Nam etiam Photius in Lexico p. 43. dicit BAP-BAPIKA NOMIMA, vt Porphyrius in loco supra §.5. allato.

## XXV Cor some forms with XXV

Suidas et Elymol. Μ. Ζάμολξις. — Έλλάνικος ἐν τοῖς βαρβαρικοῖς νόμοις φησίν, ὅτι Ἑλληνικός τις (Elymol. et Phot. τε) γεγονὼς τελετὰς κατέδειξε Γέταις τοῖς ἐν Θράκη καὶ ἔλεγεν, ὅτι (Elym. omittit.) οὕτ' ἄν αὐτὸς ἀποθάνοι οὕθ' οἱ μετὰ τούτου, (Ex Photio legendum est οἱ μετ' αὐτοῦ) ἀλλ' ἔξουσιν πάντα ἀγαθά (Elym. τὰ ἀγαθά). ἄμα δὲ ταῦτα λέγων ἀκοδόμει οἰκημα κατάγαιον. ἔπειτα ἀφανισθεὶς αἰφνίδιον ἐκ Θρακῶν ἐν τούτῳ διητᾶτο. οἱ δὲ Γέται ἐπόθουν αὐτόν. τετάρτω δὲ ἔτει πάλιν φαίνεται, καὶ οἱ Θρᾶκες αὐτῷ πάντα ἐπίστευσαν.

Herodolus 4, 95. ώς δὲ ἐγὼ πυνθάνομαι τῶν τον Ελλήσποντον οἰκεόντων Ελλήνων, καὶ πόντον, τὸν Ζάμολξιν τοῦτον ἐόντα ἄνθρωπον, δουλεῦσαι ἐν Σάμω. δουλεῦσαι δὲ Πυθαγόρη τῷ Μνησάρχου. ἐνθεῦτεν δὲ γενόμενον ἐλεύθερον, χρήματα κτήσασθαι συχνά. κτησάμενον δὲ, ἀπελθεῖν ἐς |τὴν ἑωῦτοῦ. ὅτε δὲ κακοβίων τε ἐόντων τῶν Θρηΐκων, καὶ ὑπαφρονεστέρων, τὸν Ζάμολξιν τοῦτον ἐπιστάμενον δίαιτάν τε Ἰάδα, καὶ ἤθεα βαθύτερα ἢ κατὰ Θρῆκας, οἰα Ελλησί τε ὁμιλήσαντα, καὶ Ἑλλήνων οὐ τῷ ἀσθενεστάτω σοφιστῷ \*) Πυθαγόρη, κατασκευάσασθαι ἀνδρεωνα ἐς τὸν, πανδοκεύοντα τῶν ἀστῶν τοὺς πρώτους, καὶ εὐωχέοντα, ἀναδιδάσκειν, ὡς οὕτε αὐτὸς, οὕτε οἱ συμπόται αὐτοῦ, οὕτε οἱ ἐκ τουτέων αἰεὶ γινόμενοι, ἀποθανέονται.

<sup>\*)</sup> Eustath, ad Hom. II. δ, p. 479. πας 'Ηροδότφ το, δυιλήσαντα Ελλήνων οὐ τῷ ἀσοφωτάτῷ σοφιστῷ Πυθαγόρᾳ. ἀλλὰ δηλαδῆ ἀνάπαλιν, τῷ πάνυ σοφῷ. ad quem locum vid. Politus et Saluinus. Sed Schaefero ad Dionys. Halie. de compositione verburum p. 406. videtur apud Herodotum scribendum esse οὐ τῷ ἀφανεστάτω.

άλλ' ηξουσίν ές γώρον τούτον, ενα άει περιεύντες, Εξουσί τα návra dyadá. Ev a de Enoles tá natalegdevta, nat kleys ταύτα, εν τούτω κατάγαιον οϊκημα έποιέετο. ώς δέ οί πανteleog elze to olanua, ex uen ton Contacon hoanloth, xatuble be natu es to natavator oluqua, diatato en freu rold. "of de piv enobeov re, na lnevbeor bis rebredra. τετάρτω δὲ ἔτει ἐφάνη τοῖοι Θρήιξι. και οῦτω πιθανά σφι έγένετο, τὰ έλεγε ὁ Ζάμολξις. Cur totum locum adscripserim, quisque intelliget e §. 5. Eadem historia extat apud Strabon, 7, p. 298. A. et similem de Pythagora ex Hermippo narrat Diogenes Laert. 8, 41. et Schol. Sopliocl. ad Electr. 62. quam tamen recte fictam putat Meiners in Gesch. der Wissenschaften Th. 1. p. 229. vt ipse Herodotus 1. l. dubitare se ostendit de Zamolxidis historla, quem Pythagora putat antiquiorem fuisse. Ceterum nomen huius legislatoris rectius Zalmoxis scribi, demonstrarunt viri docti multi, inprimis e loco Porphyrii in vita Pythag. c. 14. vbi nominis origo deducitur ex vocabulo Enluos, quo Thraces appellabant pellem visinam, qualis Zalmoxidi recens nato iniecta fuisse dicitur. Vid. quos laudat Ioh. Chph. Wolfius ad tamen aliter. Prendo - Origenis Philosophumena p. 170. et Chr. Gottl. Richterus în specimine animaduersionum de veterib. leghm latorib. ad Fabric. Biblioth. Graec. (Lips. 1786. 4.) p. XXIII. sq. sine in huius ipsius operis Fabriciani Vol. 11. p. 14. edit. Harles. - Quae vis verbo zarideile videatur sabiecta esse, a Creuzero Commentatt. Herodot. P. I. p. 171. sq ita ostenditur: "Attende ad vocem solemnem "his in rebus, xariocite, quae a scenis sacris ad doctri-"nam declarandam traducta est. Et reapse ad Selnela spectare illam historiam Zamolxis, nemo est qui ambigere ... tuteat. Hoc autem vocabulo in Osiridis ritibus ferali-..bus vtitur Herodotus II. 171. Quales ritus credibile est ab initio in subterraneis conclauibus sepulchrorum "peractos esse. Quam late autem pateat hic vsus antro-"rum sepulchralium, mysteriisque inseruientium, expo-..nere longum est." Similiter Aristides T. I. p. 107. de

Minerua: πρώτον λόγους τε καὶ νόμων τάξεις καταδείξασα. Dudum hoc ipsum docuerat Reiskius Animaduu. ad Graecos auctores Vol. III. (Lips. 1761. 8.) p. 241. his verbis: ,,καταδεικνύναι et καταδείκνυσθαι est exemplum praeire alicuius rei, legem ponere, morem aliquem in vitam immittere, auctor esse alicuius inuenti, instituti, moris, exempli." in qua interpretatione patet nihil desiderari, nisi subtiliorem explicationem praepositionis κατά, quae inest in verbo composito.

## BOIQTIAKA.

Haec semel tantum commemorantur, et quidem ita, vt Hellanici narrationi immixta sint verba Scholiastae, qui cam seruauit, et Apollodori. Vt igitur nec discerperetur historia, et quae cuiusque essent cognosci posset, totum locum ita adscribendum putaui, vt statim notulis interiectis de cuiusque loci auctore monerem. Videtur autem hoc opus fuisse pars Phoronidis. V. infr. fragm. LXXVII.

## conden certai specient, vilVXX co or deponities conti-

Schol. Homer. 11. β, 494. ή Βοιωτία τοπρότερον 'Αονία ἐκαλεῖτο, ἀπὸ τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῆ 'Αόνων. Μετωνομάσθη δὲ Βοιωτία κατὰ μέν τινας, ἀπὸ Βοιωτοῦ, νίοῦ 'Ιτώνου, ἢ Ποσειδῶνος, (Villoison. ἀπὸ Βοιωτοῦ τοῦ Ποσειδῶνος) καὶ "Αρνης. "Ετι δὲ Βοιωτοὶ τιμῶσι τὸν προπάτορα αὐτὸν (Wassenbergh. αὐτῶν), Βοιωτὸν, νίὸν Ποσειδῶνος. (Villois. non habet verba "Ετι δὲ — Ποσειδῶνος.) Καθ' ἐτέρους δὲ, ἀπὸ τῆς ἐλαθείσης κατὰ (Villois. κατὰ τὸ) πυθόχρηστον ὑπὸ Κάδμου βοός: Εὐρώπης γὰρ, τῆς Φοίνικος θυγατρὸς, ἐκ Σιδῶνος ὑπὸ Διὸς ἀρπαγείσης, Κάδμος ὁ ἀδελφὸς αὐτῆς, κατὰ ξήτησιν πεμφθεὶς ὑπὸ τοῦ πατρὸς, ὡς οὐχ εὐρήκει (Villois. εὖρεν) αὐτὴν, (Haec omnia videntur esse verba Scholiastae, qui narrationes Hellanici et Apollodori (3, 1, 1) in vnam conflauerit. Quae mox [sequantur, ea fere ad verbum habet

Apollodor. 8, 4, 1. ita vt ea videri possit ex Hellanico hausiese) ήπεν είς Δελφούς πρός του θεόν. (Villois, ήλθεν είς Δ. έρωτήσων τον θεόν.) 'Ο δε θεός είπεν αὐτώ, περί μέν Εύρώπης μή πολυπραγμονείν, χρησθαι δε καθοδηγώ Bot, nal nodin exec nellein, Enda an anti els ra detià néση καμούσα. Τοιούτον λαβών χρησμόν, διά Φωκέων έπορεύετο. Είτα, βοί συντυγών παρά τοις Πελάγονος βουκολίοις, ταύτη πορευομένη κατύπιν είπετο. ή δε διεξιούσα πασαν Βοιωτίαν, δινήσασα άνεκλίθη, ενθα νυν ή πόλις Βουλόμενος δε 'Αθηνα την βούν καταθύσαι. elol Oñbai. πέμπει τινάς των μεθ' έωυτου, ληψόμενος (Wassenb. ληψομένους. Villois. πέμπει τινά - ληψόμενου) χέρνιβα ἀπὸ της Αρητιάδος κρήνης. Ο δε φρουρών την κρήνην δράκων, ov Aprog (Villois. h. l. et duobus locis sequentibus edidit "Αρεως) Ελεγον είναι, τούς πλείονας των πεμφθέντων διέφθειρεν. 'Αγανακτήσας δε Κάδμος, κτείνει τον δράκοντα: και της Αθηνάς αὐτῷ ὑποθεμένης, τοὺς τούτου ὀδόντας Gzelos. ἀφ' ὧν ἐνένοντο οί γηγενεῖς. (Hactenus Apollodori cum Hellanico consentientis verba. Quae sequuntur, solius Hellanici esse puto.) 'Ogyiodévrog de "Ageog, και μέλλοντος Κάδμον άναιρεῖν, ἐκώλυσεν ὁ Ζεύς. καὶ Αομονίαν αὐτῷ συνώκισε, τὴν "Αρεος καὶ Αφροδίτης. πρότερον δε επελευσεν αυτον άντι της άναιρεσεως του δράκοντος ένιφυτον δητεύσαι, εν δε τω γάμω Μούσας άσαι, και των θεών ξεκοτον Αρμονία δώρον δούναι. Ίστορεϊ Ελλάνικος έν Βοιωτιακοῖς, καὶ 'Απολλόδωρος. (ἐν τῷ γ' addit Villois.) Bοιωτία — 'Λονία. Scilicet antiquissimis temporibus

agram Thebanum incoluisse dicuntur Hectenes, qui parmerint Ogygo, avroxovi. Qui quum periissent morbo pestilenti, regionem illam occuparunt Hyantes et Aones, quae videntur gentes Boeotiae, non aduenae, fuisse. Et Erasmo quidem auctore (Chil. 1, 10, 6.), Boeoti Tavres dicti fuerunt propter ingenii crassitiem. Quod etiam versibus Phrynichi Tragici apud Tzetzen ad Lycophr. 433. confirmatur. Certe verbum vyvsīv tale quid significat. (Vid. annotatt. ad Etymol. M. p. 1055. init.). Hyantes a Cadmo victi profugerunt. Aonas ille manere permisit

et cum Phoenicibus misceri. v. Paasan. 9, 5. p. 719. Cf. Spanhem. ad Callim, h. in Del. 75. Ante Cadmum igitur Bocotia dicta fuisse videtur Aonia. Inde a Cadmi actate vocabatur Καδμηίς. (v. Thucyd. 1, 12.) Sed quum sexagesimo post captam Troiam anno Boeoti illuc immigrassent, dici coepta est Boeotia. Iam vero illo tempore, quo Cadmus Thebas venit, regnauit Athenis Amphictyon, Deucalionis filius, Itoni pater atque adeo auus Boeoti. -Boeotus enim etiam a Pausania 9, 1. p. 711, et 9, 34. p. 778. vocatur Itoni (apud Schol, Cod. Aug. ad Eurip. Phoenn, 1196. Neptuni) et nymphae Melanippes filins, et Amphictyonis nepos, Cf. Schol. Apoll. Rhod. 1, 551. Neque dubito quin altera genealogia Boeoti, e Neptuno et Arne, fabulosa et ex illo ipso allegoriae fonte hausta sit, e quo tot miras narrationes desumtas esse notum est. Nempe a Thucydide I. I. docemur, Bocotos eiectos esse a Thessalis ex oppido Arne, vbi consederant, Cf. Zenodot. apud Schol. Aristoph. nubb. 133. et Tsetz. ad Lycophr. 644. - Per annos igitur fere trecentos illa regio, quae Bocotia postea dicebatur, dicta est Cadmeis. Quae deinde sequentur, ea fabulam sapere quiuis intelligit. Est antem in hac quoque magna diuersitas. Sic Europam alii dicunt Agenoris filiam e Telephassa, v. Apollodor. 3, 1, 1. Sed Phoenicis filia dicitur etiam apud Homer. II. &. 321. Vxorem alii Cadmo tribuunt, non Harmoniam, sed Electram. v. Schol, Eurip, Phoenn. 5. 7. Etiam de ipsius Harmoniae parentibus dissentitur. v. infr. fragm. LXXI. Denique non modo Musas, sed omnes deos, in Cadmi nuptiis cecinisse tradit Apollod. 3, 4, 2. Sed de aliis consentire veteres reperiuntur, v. c. de quaerenda Europa et de bone, Apollon. Rhod. 3, 1177, sqq. de nuptiis Cadmi et Harmoniae, Pindar. Pyth. 3, 163. sqq. (91. eqq.) etc. Oraculum illud, quod accepisse fertur Cadmus, et alii seruarunt nobis, et Schol. Eurip. Phoenn. 641. ad q. l. vid. Valckenar. De dracone v. fragm. LXXVII.

#### AETKAAIQNEIA.

Varia huius operis scriptura, Δευκαλιωνία et Δευκαλιωνεία, satis intelligetur e locis subjectis ipsis. vero haec differentia non admodum magni momenti esse videatur, nolo te, lector, talibus minutiis remorari. Ego veram scripturam puto Δευκαλιωνεία, secutus Casaubonum in animaduu. ad Athenae. 10, 4. p. 710, 45. seu Vol. V. Animaduerss. p. 320. ed. Schweighäuser. Quot in libros descripta fuerit Deucalionia, non constat. Scimus duo saltem illius libros fuisse. Heyn. ad Apollodor. p. 89. hoc opus, ex quo Dieuchidam Megaricum suae historiae initium transtulisse supra Commentat. 6. 3. dixi, putat haud dubie fuisse partem maioris operis. Quae sententia mihi valde probatur. Et mihi quidem videtur ad Phoronida pertinuisse. v. fragm. XXXVIII. coll. not. ad fragm. LXXVII. De dilunio Deucalionis peculiarem librum scripeit Ge. Schubart, qui prodiit Ien. 1687. 4. et in Gronouti thes. T. X. p. 701 - 740. in quo eodem tomo extat etiam Octavii Falconerii diss. de nummo Apamensi. Deucalionei diluuii typum exhibente, p. 673 — 700. Cf. Fréret Observatt. sur les deux déluges ou inondations d'Ogygès et de Deucalion, in Memm. de l'acad. d. Inscrr. T. XXIII. p. 129 - 148. et Carli lib. laud. T. II. p. 367. sqq. it. Apollodor. 1, 7, 2. et Simson chron. cathol. ad a. 2492.

#### XXVII.

Schol. Apollon. Rhod. 8, 1084. et Phauorin. in v. Θεσσαλία: ὅτι δὲ Προμηθέως νίὸς Δευκαλίων ἐβασίλευσε Θεσσαλίας, Ἑλλάνικος φησί καὶ ὅτι δώδεκα θεῶν βωμὸν ἰδρύσατο. Haec e Deucalioniae libro I petita esse docent idem Schol. 3, 1085. et ex co Phauor. in v. Δευκαλίων ὅτι δὲ καὶ ὁ Δευκαλίων ἐβασίλευσε Θεσσαλίας, Ἑλλάνικος ἐν τῷ πρώτις τῆς Δευκαλιωνίας φησίν, καὶ ὅτι δώδεκα θεῶν βωμοὺς ὁ Δευκαλίων ἱδρύσατο, Ἑλλάνικος ἐν τῷ αὐτιφ φησι συγγραμματι.

In Scholiis Parisinis, quae primus chidit Schaeferus,

in altero loco, pro δτι δὲ καὶ ὁ Δευκαλίων ἐβασίλευσε Θεσσαλίας melius legitur ὅτι δὲ Δευκαλίων Θεσσαλίας ἐβασίλευσεν. Nam particula καὶ vel alieno loco posita est in Scholiis olim editis, vel omnino delenda. Eudocia in Violario p. 108. dedit: ὅτι δὲ ὁ Δευκαλίων ἐβασίλευσε καὶ Θεσσαλίας. Pro ὅτι δώδεκα, vt etiam Eudocia exhibet, rursus rectius in Codice Scholiorum Paris. legitur ὅτι τῶν δώδεκα,

Hunc Deucalionem fuisse Promethei et Pandorae filium, tradit Hesiodus έν πρώτω Καταλόγων apud Schol. Apollon. 3, 1035. Alii matrem eius nominant Asiam, alii Clymenem, alii aliter. (v. Prid. ad marmm. Oxon, p. 346. ed. 2. et intt. ad Hygin. fab. 153. et quae ipse dixi ad Acusilai fragm. XXXVIIII.) Quae dinersitas haud dubie ex eo exorta est, quod plures Deucaliones fuisse dicuntur, qui videntur inter se confusi fuisse. Nam Schol. Apollon, 3, 1086. gort de, inquit, καί έτερος Δευκαλίων, περί ού Ελλάνικος ίστορεί καὶ άλλος, δ Μίνωος, περί ού Φερεκύδης καὶ τέταρτος, δ "Αβαντος, ού μνημονεύει 'Αρίστιππος έν 'Αρκαδικοίς. et Lucian. de dea Syria T. II. p. 660. siue T. III. p. 457. sq. meminit Deucalionis alicuius, cuius temporibus factum sit diluvium illud, gente Scythae, qui fortasse putari debet Graeco antiquior. Eodem modo dissentire veteres reperiuntur de duodecim diis, quorum, vt hoc obiter obseruem, etiam Xen. meminit Ino. 3, 2. e quo loco discimus, choros in corum honorem actos fuisse in Bacchanalibus. Schol. Apollon. 2, 534. ita cos recenset: Zeve. "Ηρα, Ποσειδών, Δημήτηρ, Έρμης, "Ηφαιστος, 'Απόλλων, "Agreus, 'Estia, "Agns, 'Aggodirn, nal' Adnva lidem comprehensi sunt versiculis illis Ennianis apud Apulei. de deo Socr. p. 42. ed. Elmenh.

Iuno, Vesta, Minerua, Ceres, Diana, Venus, Mars, Mercurius, Ioui, Neptunus, Vulcanus, Apollo.

Sed Herodorus apud Schol, Pindari ad Ol. 5, 10. (quo loco, vt 10, 58, sq. et apud Apollodor. 2, 7, 2. etiam Hercules duodecim diis aras consecrasse legitur.) non ha-

bet Vestam, Cererem, Martem, Vulcanum et Venerem, et in horum locum substituit Gratias. Bacchum. Alpheum, Salurnum, Rheam. Apollodorus 3, 14, 1. collata sectione 2. duodecim deos distinguere videtur ab loue, Minerua, Neptuno. Similiter Plato in Phaedro T. III. Opp. p. 246. E. cuius verba etiam alia de causa adscripsi, Jouem et Vestam a duodecim diis quodammodo distinguit: ὁ μέγας ήγεμών εν ούρανο Ζεύς, - πρώτος ποφεύεται, διακοσμών πάντα και επιμελούμενος τώ δ' έπεται στρατιά θεών τε καί δαιμόνων, κατά Ενδεκα μέρη κεκοσμήμένη. μένει γαο Έστία εν θεών οίκο μόνη των δε άλλων δσοι έν τῶ τῶν δώδεκα ἀριθμῶ τεταγμένοι θεοὶ ἄρχοντες, ήγουνται κατά τάξιν ήν ξκαστος ἐτάχθη. Conf. Lud. Vines ad Augustin. de Civ. Dei 4, 23. Herodoto auctore (2, 43.), etiam Hercules in duodecim deorum numero habitus est, apud Aegyptios quidem, qui primariis suis octo diis, inde ab antiquissima aetate cultis, postea quatuor addiderunt, in his Herculem, quem tamen recte dinersum putat Herodotus ab Hercule Graecorum. v. lablonski prolegom, ad Panth. Aegypt. p. 64. sqq. THE LAND STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

## marger underconventsorie XXVIII, its lingraphic sedimon.

Athenaeus 10, p. 416. Α. Έλλάνικος εν πρώτω Δευκαλιωνείας Έρυσίχθονα φησί του Μυρμιδόνος, ότι ήν απληστος βοράς, Αίθωνα κληθήναι.

Non confundendus est hic Erysichthon cum alio Erysichthone, Gecropis ex Agraulo filio, qui sine liberis obiit. (v. Apollodor. 3, 14, 2.) Noster Erysichthon habuit filiam. quae Autolyco, Mercurii filio, nupsit (v. Ovid. met. 8, 738.): quae an fuerit Metra illa, cuius meminit Palaephatus c. 24., equidem non definiuerim. Sed de ipsius Erysichthonis patre rursus controuersia est. Alii enim, vt Callim. h. in Cer. 24. et Ovid. met. 8, 751., Erysichthonem non Myrmidonis filium dicunt, sed Triopae. Scilicet fuit fortasse Triopas filius Myrmidonis illius quem Apollodorus 1, 7, 3. duxisse dicit Pisidicen, Aeoli Hellenis filii filiam. Certe in inscript. Herodis Altici

v. 36. (in Brunck. anall. Vol. II. p. 301.) dicitur Τοίοπεω nivog Alolloao. Enerit igitur Erysichthon Myrmidonis nepos. Quanquam enim non ignoro, Triopam dici Abantis filium ab Iusone apud Schol. Theorr. 17, 69. Phorbantis a Pausania et Schol. Eurip. locis ad fragm. VII. laudatis, Piranthi ab Hygino fab. 145. Neptuni e Canace Acoli filia a Callimacho 1. 1. v. 100. et Apollod. 1, 7, 4. denique ab aliis Solis et Rhodi, ab aliis Apollinis, Lapithae filii, et Stilbes, filiae Penei (v. Diodor. Sic. 5, 61.): tamen, quum etiam apud Hygin, poet. astron. 2, 14. in Triopae familia commemoretur Myrmidonis filia, e qua Triopas Phorbantem susceperit, idem vero Hyginus diserte ab hoc Triopa distinguat Triopam, Thessalorum regem: quid impedit, quo minus hos Triopas a plurimis scriptoribus confusos fuisse dicamus, atque adeo in corum et parentibus et siliis variatum? Hoc igitur certum puto, non Myrmidonem a quoquam confundi aut cum Erysicthone aut cum Triopa, sed Erysichthonem tantum Myrmidonis vel filium vel nepotem putatum esse. Similiter auctore Scholiasta Apollon. 3. 1093. Minyas, Orchomeni conditor, ab Apollonio vocatur Λίολίδης, ὅτι Σίσυφος Λίόλου ἐγένετο. Et tamen Chrysogone, Minyae mater, erat filia Almi, qui patrem habuit Sisyphum. De qua filiorum et nepotum confusione saepe dixi ad Pherecydem, vt p. 79. 106. 155. 162. 196. 206. edit. secundae. Erat autem Erysichthon non απληστος βοράς natus, sed, vt Ovid. et Callim. Il. Il. narrant, poenae loco a Cerere acceperat insignem illam edacitatem\*), quia in nemore ipsi sacro quercum succiderat. Hoc ipsum vero scelus eiusque poenam alii tribuunt Triopae, vt Herodes Atticus, Hyginus et Diodorus II. II. E quo rursus patet istorum Myrmidonidum inter se permutatio. (Cf. Pausan. 10, 11. p. 823. et Ich. Aug. Ernesti progr. quo instituitur Erisichthonis

<sup>\*)</sup> quae tanta fuit, vt prouerbio originem dederit. Certe sie accipere licet verba Agathiae in Brunckii Analectt. Vol. III. p. 61.
nr. LXXIV.
— ἀεὶ βούβρωσειν ἔχεις Ερυσίχθονος αυτοῦ.

Callimachii et Ouidiani comparatio, Lips. 1756. 4. insertum etiam Tomo I. Callimachi ab ipso editi, p. 262-265.) Quod ad cognomen illud Alderog attinet, ego quidem puto genuinum esse. Nam etsi Erasmus adagg. 4, 4, 39. legit "Αθωνα, et ita quidem, ut iungat βoong Adwa, voracitatis Athonem, etsi item fateor, diti sic potaisse: tamen, quia in plurimis veterum locie, a Scheffero ad Aelian. V. H. 1, 27. et Spanhemio 'ad Callim. 1. 1. v. 67. collectis, vbi res cadema narratur, Aldwy dicitur, et commode hoc nomen eodem modo significare potest hominem voracissimum, vt nos dicimus heisshungrig, nolim a recepta scriptura recedere: Sic ab Apollon. Rhod. 1, 1245. Polyphemus dicitur Atuto aldoueros. Et poeta anonymus apud Tetien al Lycophr. 417. atque inde in Brunckii Analectt. Vola III. i. p. 180. epigr. CLV. memorat huov aldwra. Brasmi 'emendationem etiam alii viri docti reiecerunt, vt Leopardus emendatt. 18, 19. et Reinesius V. L. 3, 2 p. 370.

#### XXIX

Steph. Byzant. Αγάθεια, πόλις Φωκίδος, ως Ελλάνικος πρώτφ Δευκαλιωνείας. De hoc oppido nihil praeterea mihi innotuit.

#### XXX.

'Steph.' Byz. "Αλπωνος, πόλις και όρος εν Μακεδονία. — Εστι και άλλη Λοκρών των Έπικνημιδίων, ώς 'Ελλάνικος εν πρώτη Δευκαλιωνίας.

Haec Locrorum Epicnemidiorum vrbs est haud duble eadem, quae apud Herodot. 7, 216. dicitur Alπηνός, πρώτη ἐοῦσα τῶν Αοπρίδων πρὸς Μηλιέων.

#### XXXI.

Steph Byz. "Ασπευδος, πόλις Παμφυλίας, 'Ασπέυδου πιζημα, ώς Ελλάνικος εν πρώτφ Δευκαλιωνίας.

Strabo 14, p. 667. D. hanc vrbem, quae sita erat ad Eurymedontem, vocat Αργείων πτίσμα. Aspendus

igitur ille, cuius meminit Hellanicus, videtur homo Arginus fuisse. De citharoedorum Aspendiorum in pulsanda cithara artificio, et proverbio inde orto, vid. Ascon. Pedian. ad Cic. Verr. lib. 1, 20. Cf. Erasm. adagg. 2, 1, 30.

#### XXXII

Steph. Byz. Θηγώνιον, πόλις Θεσσαλίας Έλλανι πος πρώτη Δευκαλιωνείας.

#### XXXIII.

Steph. Byz. Καλλίαςος, πόλις Λουρών, ἀπὸ Καλλιάου, τοῦ 'Οδοιδόκου καὶ Λαονόμης, ὡς Ελλάνικος ἐν πρώτη Δευκαλιωνείας.

#### XXXIIII. " nist each and 'stt to

Steph. Byz. Λακέφεια, πόλις Μαγνησίας Ελλάνιπος Δευκαλιωνείας πρώτω v. Holsten. ad h. l.

## XXXV.

Steph. Byz. Μισγομεναί, πόλις Θετταλίας 'Ελλάνιμος πρώτω Δευκαλιωνείας.

#### XXXVI.

Steph. Byz. Φημίαι, πόλις της 'Αρναίας, ἀπὸ Φημίου, τοῦ "Αμπυκος. 'Ελλάνικος πρώτη Δευκαλιωνείας.

'Aqvaía est haud dubie illa Thessaliae regio, in qua situm erat oppidum Arne, de quo v. ad fragm. XXVI. Phemius iste an idem sit atque is, qui Homerum dicitur musicen docuisse, (v. Eustath. ad Odyss. α, p. 1404, 16.) et qui Ithacensis ac rhapsodus dicitur apud Plat. Ion. T. I. p. 533. B. et apud Plutarch. de musica, T. II. opp. p. 1132. B. vbi Heraclides refert. Φήμιον 'Ιδακήσιον νόστον τῶν ἀπὸ Τοοίας μετ' Άγαμέμνονος ἀνακομισθέντων ποιῆσαι, equidem ignoro. Saltem a nullo horum scriptorum commemoratur eius parens.

#### XXXVII.

Steph. Byz. 'Μιδάειον, πόλις Φουγίας' Έλλάνιπος εν δευτέρφ Δευκαλιωνείας.

In hoc oppido, quod alii Midiiov scribunt, alii aliter, (v. Cellar. notit. orb. ant. T. II. p. 145.) Sext. Pompeius, Magni filius, postquam ob Octaviano fugatus erat, a Titio et Furnio, Antonii ducibus, captus et tandem iussu Antonii occissus est, teste Dione Cassio 49, 18. Sed vide, quae ad h. l. annotavit Fabricius Vol. V. (Annotationum Vol. I.) p. 591. edit. meae.

#### XXXVIII.

Steph. Byz. Σάλμος, πόλις Βοιωτίας, ής οι πολίται Σαλμόνιοι, ως Ελλάνικος εν δευτέρφ Δευκαλιωνίας.

De hoc loco iam supra quaedam dixi §. 6. Cf. Berckel. ad v. 'Ακτηνοί et "Ολμωνες.

#### ΔΙΟΣ ΠΟΛΥΤΥΧΙΑ.

#### XXXVIIII.

Fulgentius mytholog. 1, 2. p. 36. ed. Muncker. Theopompus in Cypriaco carmine, et Hellanicus in Dios polytychia, quam descripsit, ait Iunonem ab Ioue vinctam catenis aureis, et degrauatam incudibus ferreis."

Videtur metricum fuisse hoc opus. — Vossius de Historr. Grr. 4, 5. p. 450. legendum coniicit πολυτοκία νει κολυτεκνία. Sed non video, cur non πολυτυχία, ad analogiam nominis εὐτυχία et similium, dici recte potuestio vocabulo indicaretur historia s. carmen de Ione, ratione inprimis habita variarum fortunae vicissitudinum, quibus obnoxius fuit. Quae quidem res ampliorem fingenidi scribendique materiam suppeditanerint necesse est, quam sola liberorum multitudo. Sin autem haec ratio cuipiam displicet, videat ille an magis probanda videatur πολυπτυχία, ντ multiplex ac tortuosum Ionis ingenium

dicatur ab Hellanico descriptum fuisse. - Ad rem ipsam cf. Homer, Il, o, 18. sqq. et Probus ad Virgil ecl. 6, 31. heat gongs plantage quie fatine athirmic vet histule

# Pignoni V is medicine and considering the property of the prop

Schot. Apollon. Rhod. 4, 322. Ellavinos ev to περί έθνων φησι · Βόσπορον δε πλεύσαντι Σινδοί · άνω δε τούτων Μαλιώται-Σκύθαι. οίπιστος η πολά! μι σακο

Bosporus intelligitur Cimmerius, vbi Maeotis palus in Pontum effluit, v. Strab. 2, p. 125. C. De Bospori etymo late disseruit Schol. Apollon, 2, 168. Quum igitur Sindi regionem circa Maeotidem incolnerint, (cf. Mela 1, 19.) et Strabone teste 11, p. 495. B. ipsi constituerint partem Maeotarum: plane non dubito, quin in nostro loco, eiecta littera &, legendum sit Maiorat. Alque sic diserte exhibent Scholia Parisina, e quibus etiam διαπλεύσαντι malim pro δὲ πλεύσαντι, nec minus τούτων δὲ άνωτέρω pro άνω δε τούτων.

# EONAN ONOMAZIAI.

#### of They made 2 3XXXX 1 agu ed to

Athenaeus 11, p. 462. B. olda de xul Ellavixov ev έθνων ονομασίαις λέγοντα, ότι Διβύων των Νομάδων τινές ούδεν άλλο κέκτηνται, η κύλικα και μάχαιραν καί ύδρείαν. και ότι οίκίας έχουσιν έξ ανθερίκου πεποιημένας μικράς όσον σκιάς ένεκα, άς και περιφέρουσαν, δπου av nogevorta. And along the man from extention

Num dinersum fuerit hoc opus a praecedenti, nescimus. Mihi tamen non videtur. Certe vel ex hoc ipso loco, apparet, non in eo, quod quidem ex inscriptione colligere quis possit, nuda gentium nomina recensita fuisse. Ceterum fere eadem narrat Herodotus 4, 190. olzi uava de σύμπηκτα έξ ανθερίκων ένερμένων περί σχοίνους έστί. καὶ ταῦτα περιφορητά. Non igitur sine causa Valekenar. ad humo Herodoti locum, Hellanicum suspicatur narrationem

suam ex Herodoto sumsisse. Eadem mea suspicio fuerat. A supr. §. 5. De vocabulo ἀνθέριχος, quod significat genus plantae, quae latine albucum vel hastula regia dicitur, multa disputauit Spanhem. ad Callim. h. in Del. 193. nec Hellanici loco neglecto. it. Foes. oecon. Hippocr. in h. v. et, quem Valckenar. conferri inbet, Lamb. Bas Obs. crin p. 40. Theophrasti descriptionem exhibet Schol. Theorr. 1, 52. Γλυκύς vocatur ὁ ἀνθέριχος in Plutarchi conuiuio feptem sapientum, c. 14. T. II. Opp. p. 167. F. — Verba Athenai supra allata habet etiam Eustathius ad Homer. Iliad. v. 6. p. 916, 50.

## Ali Company Co

and the first same of

a nation 2

#### XXXXII.

Ηργρος ation in v. τετομοχία τεττάρων μερών οντάν, κῆς Θετταλίας, εκαστον μέρος Τετράς έκαλειτο, καθά φησικ Ελλάνικος εν τοις Θετταλικοις ονομα δέ φησιν είναι ταις τετράσι Θετταλιώτιν, Φθιώτιν, Πελασγιώτιν, Έσιαιώτιν.

De tetrarchiis istis Thessalicis cf. Strab. 9, p. 480. B. Omnino vero v. Salmas. ad Solin. p. 576. et 877. et Deyling. Obs. sacr. 2, 26. p. 255. sqq. ed. Lips. 1711. 4. ..., Opus Octralizary fuit fortasse pars Deucalioniae.

## " ' IEPEIAI THE HPAS.

tta sine vlla dubitatione scribendum est: léquai, sacerdotes, non lequa, quanquam fere semper hoc in libris, veterum legitur. Dixit pauca quaedam hanc in rem Berchel. ad Steph. Byz. in v. Nicala. Sic apud Insigno arat. contr. Andocid. p. 252. extr. edit. Reisk. liquiditablim legebatur, donec Taylorus vidit, léquai esse réponendam. Non tamen, vt e fragmentis a Stephano sematis intelligi poterit, satis voique sibi constitisse rependur Berkelius. Scilicet, vt rem paucis exponam, in marandis rebus antiquissimis, quales sunt res Argino-

rum, quum nondum numerari possent anni secundum Olympiadas, vel saltem illa computandi ratio nondum satis recepta et vsitata esset, computatio fieri solebat secundum rais sacerdotes Iunonis Argiuae, camque rationem non solum Argini sequebantur, quod tradit Schol. Thucyd. 2, 2, sed etiam alii scriptores, v. c. ipse Thucydides 1, 1, in rebus recentioris aetatis, maximeque Hellanicus, qui in hoc opere et catalogum sacerdotum istarum videtur texuisse, quod etiam alios fecisse scimus, vt Heraclidem εν τη συναγωγή των εν μουσική, (v. Plutarch. de musica, T. II. opp. p. 1131. sq.) et quae sub cuiusque sacerdotio gesta essent memoratu digna, narrasse. Prima Iunonis Argivae sacerdos fuisse dicitur Callithyia s. Callithoë, Pirantis s. Piranthi, Argi filii, filia, vno fere seculo vetustior Cecrope. (v. Euseb. chron. p. 105. ed. Scalig.) Eadem dicitur Io, quod iam Scaliger observauit ad Euseb. n. 376. p. 24. Conf. Palaephat. c. 43. Eodem Iunonis sacerdotio functa dicitur Hypermnestra, Danai filia, apud Euseb. p. 115. n. 582. Tertia ante bellum Troianum aetate sacerdotio illo fungebatur Alcyone s. Alcinoë, (v. fragm. CXXIIII.) tempore excidii Troiani Callisto (v. ad fragm. CXXXXIII.), Croesi aetate Cydippe (v. quos laudat Fischerus ad Aeschinis Dialog. 3, 10. p. 136. sq.), initio belli Peloponnesiaci Chrysis. (v. Thucyd. l. l.) Has sacerdotes Argiuas, quae proprio nomine Hossioss appellabantur, teste Etymol. M. in h. v., primus cum Olympicis victoribus contulisse legitur Timaeus Tauromenites Siculus (v. Polyb. in excerptis Vales. p. 50. sine 12, 12, 1. Tom. III. p. 404. edit. Schweighäuser.) qui vixit Ptolemaei Philadelphi temporibus, et quem Cicero de Or. 2, 14. vocat longe eruditissimum, et rerum copia et sententiarum varietate abundantissimum, et ipsa compositione verborum non impolitum, qui magnam eloquentiam ad scribendum attulerit. Ceterum ex eo, quod Callithoe fuit e Phoronei posteris, colligi non improbabiliter potest, Much medigeredan case tellenes them, sperior down

opus illud, de quo nunc agimus, fuisse partem Phoronidis.

#### XXXXIII.

Steph. Byz. Σίπυλος, πόλις Φουγίας Ελλάνικος

Ίερειών πρώτω.

Huius oppidi meminit etiam Plin. H. N. 5, 29. s. 31. idque antea Tantalin vocatum esse auctor est. De monte Sipylo v. fragm. CXXXI.

## The state of the s

Steph. Byz. Φαίαξ, καὶ Φαιακία, ἀπὸ Φαίακος. Ελλάνικος ἰερείων (hic enim editor non mutauit accentum) ά:

Φαίαξ ὁ Ποσειδώνος, καὶ Κερκύρας τῆς ᾿Ασωπίδος, ἀφ᾽ ἦς ἡ νῆσος Κέρκυρα ἐκλήθη, τὸ πρὶν Δρεπάνη τε καὶ

Σχερία κληθείσα.

Bene observauit Holsten. ad h. l., Phaeacem Neptuni filium creditum fuisse ideo, quod Phaeaces, Corcyrae incolae, re nauali olim excelluerint. v. Thucyd. 1, 25. Sed easdem has insulae Gorcyrae varias appellationes e fabulis repetit Schol. Apoll. Rhod. 4, 983. Omnino v. Eustath. ad Homer. Od. s, p. 1521, 29. et ad Dionys. Perieg. 494. it. Cardin. Quirini primordia Corcyrae, Brix. 1738. 4.

## Saysum one; in the l. VXXXX this Olympical standard

Constantin. Porphyrog. themm. 2, 2. p. 84. ed. Meurs. Lugd. Bat. 1617. 8. Μακεδονία ή χώρα ώνομάσθη — ἀπὸ Μακεδόνος τοῦ Αἰόλου, ὡς Ἑλλάνικος Ἱερίων πρώτη τῶν ἐν Ἄργει

και Μακεδόνος Αιόλου, ού τονύν Μακεδόνες καλούν-

ται, μόνοι μετά Μυσών τότε ολαούντες.

Teolov h. 1. per librarii negligentiam scriptum esse, facile patet e fr. L. Sed per se possit ferri (v. Schol. Eurip. Orest. 261.), modo mutetur accentus. Aeolum puto hic intelligendum esse Hellenis filium, quanquam Apollo-

dor 1, 7, 3. in eius filiorum numero non habet Macedonem. Certe Hesiodus in loco, qui nondum inter eius Fragmenta relatus, sed ab eodem Constantino allatus est, vocat Macedonem filium Iouis et Thyiae, Deucalionis filiae. Verba Hesiodi sunt:

'Η δ' (scilicet Thyia) ύποκυσσαμένη Διῖ γείνατο τεφπικεφαύνω

Τιὲ δύο, Μάγνητα, Μακεδόνα δ' Ιπποχάρμην, Ος περὶ Πιερίην, καὶ "Ολυμπον, δώματ' ἔναιον.

Vnde saltem apparet, Macedonem relatum fuisse ad stirpem Deucalionis, cuius Aeolus nepos fuit. Recte igitur Isidorus origg. 14, 4. in Gothofr. auctt. L. L. p. 1169, 13. Macedoniam dicit nomen accepisse ab Macedone, Deucalionis materno nepote. In Meursii Opp. Vol. VI. p. 1453. 201 ante Μακεδόνος Αίόλου deest, atque mox νῦν legitur pro τονῦν. Sed pro οὖ mallem ἀφ' οὖ.

#### XXXXVI.

Steph. Byz. Νισαία, ἐπίνειον Μεγαρίδος, καὶ αῦτη ἡ Μεγαρίς, ἀπὸ Νίσου τοῦ Πανδίονος ΄ Ελλάνικος ἐν Ἱερειῶν πρώτω. καὶ ἐν δευτέρω Καὶ Νισαίαν εἶλε, καὶ Νίσον τὸν Πανδίονος, καὶ Μεγαρέα τὸν 'Ογχήστιον.

Holstenii coniecturam, qui pro αῦτη legendum putabat αὐτη, eamque in rem laudabat Schol. Theocrit. 12, 27. confirmat et res ipsa, et locus Suidae hic: Νισσαία (ita enim editur) τῆς Μεγαρίδος νεώριον. Νισσαία δὲ ἐκαλεῖτο καὶ αὐτη ἡ Μεγαρὶς ὅλη, ἀπὸ Ν. τ. Π. Ἑλλάνινος Νισσαίαν δ' εἶλε, καὶ — 'Ογχήστιον. Habemus hic novum exemplum eorum, quae dixi §. 9. Cf. ad fragm. V. Suidas enim non solum patriae Hellanici nullam hoc loco mentionem fecit, sed etiam e quo potissimum eius libro petita essent, quae Hellanici esse retulit, annotare neglexit. Rem ipsam praeclare e veteribus scriptoribus illustrauit Holsten. Scilicet Nisus fuit rex Megaridis, e quo Megaris nomen Nisaeae accepit. Duxit ille vxorem ex Boeotia Abrotam, Onchesti filiam, Megarei sororem.

#### XXXXVII.

Steph. Byz. Φρίκιου, ὅρος ὑπὲρ Θερμοπυλών Δοκρικόυ, ἀφ' οὖ Φρίκανες καὶ Φρικανεῖς οἱ αὐτόθι οἰκήσαντες Αλολεῖς, ὡς Ἑλλάνικος ἐν Ἱερείων "Ηρας β'.

Rursus legendum est Iερειών, vt in sequentibus fragmentis.

#### XXXXVIII.

Steph. Byz. Χαιρώνεια, πόλις πρός τοῖς δροις Φωπίδος, — τὸ πρῶτον κέκληται ἀπὸ Χαίρωνος. — Τοῦτον δὲ μυθολογοῦσεν ᾿Απόλλωνος καὶ Θηροῦς, ὡς Ἑλλάνικος ἐν δευτέρφ Ιερείων Ἡρας.

'Δθηναῖοι καὶ μετ' αὐτοὺς ἐπὶ τοὺς 'Ορχομενίζοντας τῶν Βοιωτῶν, ἐπὶ 'Ορχομενοῖς καὶ Χαιρώνειαν πόλιν 'Ορχομενῶν εἶλον.

Mirum est, Hellanicum dici Chaeronem facere cum aliis (v. Pausan. 9, 40. p. 793.) Apollinis et Therus filium, quum in ipsis eius verbis nihil tale reperiatur. Fortasse tamen Stephanus voluit tantum indicare locum, vbi de ca re exposuerit Hellanicus, nisi quis dicere malit, Verba quae huc pertineant, excidisse. Quod ad rem ipsam attinet, Chaeroneam Orchomeno tribuit etiam Thucydides 4, 75. et Orchomenus h. l. intelligi debet Boeotiae oppidum, cui Minyae imperarunt, et cui inde mansit cognomen Mivveiog. v. Pausan. 9, 36. p. 783. et supr. fragm. XVIIII, it. Schol. Apollon. Rhod. 1, 230. 3, 1093. Hoc enim cognomine distinguebatur ab alia Orchomeno in Arcadia sita, de qua v. Duris apud Schol. Apollon. 4, 264. et ab alia in Phthiotide, quo referendus est locus Schol. Apollon. Rhod. 3, 265. Ellavinos mpoi vòv 'Adáμαντα 'Ορχομενον σχηκέναι. Athamas enim, Aeoli filius ex Enareta, Deimachi filia, (v. Apollod. 1, 7, 8.) primo regnauit in Bocotia, postea inde pulsus ab oraculo iussus est eum locum habitare, in quo a feris hospitio exciperetur: quod quidem factum est in Phthiotide. v. Apollod. 1, 9, 1. sq. et van Staveren ad Hygin, fab. 1. Cf.

Apollon. Rhod. 2, 515. Ceterum in loco Hellanici, post Βοιωτών, inserendum est lóντες, vel simile participium.

## XXXXVIIII.

Steph. Byz. Χαλκίς, πόλις Εὐβοίας. — Ελλάνικος ξερείων "Ηρας δευτέρω:

Θεοκλής ἐκ Χαλκίδος μετὰ Χαλκιδέων και Ναξίων ἐν Σι-

nella noleis entide. Il commod que enque mai saup, sil

Lectionem και Ναξ. — πόλεις optime Holsten. defendit contra Cluverum, qui legendum dicebat τὴν Ναξ. — πόλιν. In loco illo Thucydidis 6, 3. quem attulit Holstenius, Theocles dicitur contracte Θουκλής.

## Prodos Sict 4 So Fortado para plura nomina haunil

Constantin. Porphyrog. themm. 2, 10. p. 102 ε. Vol. VI. Opp. Meursii p. 1464. δ γραμματικός Στέφανος γράφει Σικελία ἡ νῆσος Σικανία πρότερον ἀνομάζετο. εἶτα Σικελία ἐκλήδη, ὥς φησιν Ἑλλάνικος, ἰερείων τῆς Ἡρας β'.

Hac de re v. Casaub. ad Athenae. 2, 5. p. 87, 60. (T. I. Animaduerss. p. 303. ed. Schweighäuser.) Plin. H. N. 3, 8. s. 14. Serv. ad Virgil. Aen. 8, 828. etc. Cf. infr. fragm. CXXIIII.

## Se very quie stania miram purat nanc de Herculla robostistoriam, allied verba, Melanni (le limperatura Tiberia

Steph. Byz. Χαονία, μέση τῆς Ἡπείρου. — Ελλάνικος ερείων Ἡρας τρίτω:

'Αμβοακιώται, καὶ οί μετ' αὐτών Χάονες, καὶ 'Ηπειοώται.

Cf. Plin. H. N. 4, 1. De Ambracia, Thesprotiae, quae Chaoniae confinis erat, oppido, v. interpp. ad Steph. Byz. in v. 'Αμβρακία.

# I Z T O P 1 A 1.

De hoc opere supra dixi §. 9. et de ipso loco Athenaei, in quo laudatur, §. 4. Scilicet verba sunt baec:

#### IL row in por LH; I will be a hundred

Athenae. 9, p. 410. F. τον δε τῷ χερνίβω δάναντα παϊδα, διδόντα κατὰ χειρὸς Ἡρακλεῖ ὕδωρ, δν ἀπέκτεινεν δ Ἡρακλῆς κονδύλω, Ἑλλάνικος μεν ἐν ταῖς ἱστορίαις ᾿Αρχίαν φησί καλεῖσθαι, δὶ ὧν καὶ ἐξεχώρησε Καλυδῶνος ἐν δὲ τῷ δευτέρω τῆς Φορωνίδος Χερίαν αὐτὸν ὀνομάζει.

Iis, quae iam supra in Commentat. §. 4. ad defendendum Hellanicum attuli, addere liceat, quod omnino pueri illius nomen variae traditum fuit a variis. Sic Herodorus apud Athenae. 1. 1. et Apollodor. 2, 7, 6. vocant eum Euvopov, Architelis filium; Schol. Apollon. 1, 1212. Cyathum, itidem Architelis filium. Cf. Wesseling. ad Diodor. Sic. 4, 36. Fortasse puer plura nomina habuit. Fortasse etiam per librarios numerus corum auctus est. Quo refero v. c. quod Tzetz, ad Lycophr. 50. habet "Evνομον Diodorus 1. 1. Εὐούνομον. Neque displicet Casauboni ad Athenae. 1. 1. p. 700. s. Tom. V. Animaduerss. edit. Schweighäuser. p. 283. ratio, cui Xeolag apud Hellanicum videtur παραφθορά nominis Apylag. - Idem recte etiam vidit, de cov in de ov esse mutandum. - zovδυλος est talitrum, h. e. percussio, quae fit inflexo digito medio. (v. Poll. 9, 126. et Aristot. hist. anim. 1, 15.) Ne vero quis nimis miram putet hanc de Herculis robore historiam, adieci verba Suetonii de Imperatore Tiberio, in eius vita c. 68. "sinistra manu fuit agiliore ac validiore; articulis ita firmis, vt - caput pueri, vel etiam adolescentis, talitro vulneraret," Similia ad Pherecyd. p. 202. edit. 2. ex Plutarcho retuli.

Ad hoc Historiarum opus referri potest locus ille Lutatii, de quo supra §. 11. quaedam dixi. Neque tamen repugnem, si quis eius verba ita explicanda putet, vt sensus sit: nomen illius pastoris fuisse Heleni, seruatum ab historici.

De line opere unus citàs §, 9, et de queo luco dilironno en pro-landattor, § 4. Sulficet verba nant bace;

## KAPNEONIKAI.

#### LIII.

DEBTI COMPANION OWNERS

Athenae. 14, p. 635. F. τὰ Καονεῖα ποῶτος πάντων Τέρπανδρος νικῷ, ὡς Ἑλλάνικος ἱστορεῖ, ἔν τε τοῖς ἐμμέτροις Καονεονίκαις, κἀν τοῖς καταλογάδην.

Quodnam fuerit huius operis metrice conscripti argumentum, statim ex ipsa inscriptione intelligitur. Nimirum vt Pindarus edidit 'Ολυμπιονίκας, Πυθιονίκας, etc. ita Hellanicus Καρνεονίκας, h. e. carmine recensuit vel laudauit eos, qui in Carneis vicissent. Quo quidem opere quum temporum ratio in nonnullis certius definiri potuisse videatur, nos aegre caremus. - Haec ac talia plura dici a doctis hominibus solent, vel simpliciter, vt a me hucusque relata sunt, vel pulchre ad Hellanici laudem. Nego vero omnino vera esse, quae post Vossium de Historr, Gr. 4, 5. p. 450. multi et alii, non solus ego, de Hellanici carminibus, quibus Carneonicarum virtutes celebrauerit, ex vno illo Athenaei loco eruta prodiderunt. Mihi certe nunc valde dubium est, an Hellanicus recte dicatur non solum tale carmen composnisse, sed praeterea etiam καταλογάδην, pedestri oratione, de iisdem Carneorum victoribus narrauisse. Multo rectius verba Athenaei. έν τε τοῖς ἐμμέτροις Καρνεονίκαις, κάν τοῖς καταλογάδην, ad solum Terpandrum referri arbitror, quem in Carneis, Carneonicas tam carmine quam oratione prosa laudantem. primum victorem fuisse Hellanicus in aliquo suo libro tradiderit. Non igitur Athenaei verba, ώς Έλλάνικος ίστο-QEI, aliter interpretanda sunt, quam Scholiastae Homerici infr. fragm. LXXXX. et aliorum similia. Neque aliud apud Athenaeum narratur, quam Terpandrum ab Hellanico narratum esse primum omnium Carnea vicisse eo quod Carneonicas et carminibus et orationibus laudasset. Ita numerus librorum ab Hellanico scriptorum imminuitur, et potest ille vel in Istoplais vel in Assbixois de Terpandro exposuisse. Accedit quod verbum iotogei maxime ad Historicum pertinet, quodque nusquam certo dici

potest carmen aliquod ab Hellanico fuisse compositum. qua de re conf. quae ad fragm. CXXXXIII. dixi. Terpandrum vero non tantum poetam, inprimis lyricum, ac doctum tibicinem fuisse constat, sed etiam eloquentia forensi valuisse scimus ex Marm. Oxon, epoch, 35, lin. 49. eq. — Carnea autem (Καρνεῖα) erant nouem dies festi in honorem Apollinis Kapvelov (de quo Apollinis cognomine collegit quaedam Schmid. ad Pindar. Pyth. 5, 106. p. 252.), cum conuiuiis et sacris certaminibus celebrari soliti. Sosimus apud Athenae. 1, 1. primum eos institutos fuisse auctor est Olymp. 26. Quae tamen eius sententia non omnino vera videtur. Nam Pausania teste (3. 15, p. 238.) Apollo Carneus Lacedaemone colebatur (ziμας είχεν), etiam ante Heraclidarum reditum. Iam etsi ex hac sola formula nihil admodum colligi posse video ad refellendam vel saltem accuratins definiendam Sosimi narrationem: tamen quum accedat Callimachi locus hymn. in Apoll. 72, sqq. e quo cognoscimus. Apollinis Carnei cultum Spartae ortum, postea ad alias ciuitates translatum fuisse, primo Theras, deinde Cyrenas, videri possit Sosimus agere de tempore, quo alii, praeter Lacedaemonios, Graeci haec sacra receperint. Conuiuia illa apud Lacedaemonios quidem ita fiebant, vt in nouem diuersis locis (σκιάδες dicebantur), quibus esset similitudo quaedam cum tentoriis, per nouem dies coenarent viri noueni. e singulis tribubus terni. v. Demetrius Scepsius apud Alhenae. 4, p. 141. E. qui hanc ipsam ob causam την τῶν Καρυείων έορτην dicit μίμημα είναι στρατιωτικής άγωγής. Sed Casaubonus (animadvv. ad h. l. p. 267, 36.), "habuit igitur, inquit, ea solemnitas convenientiam aliquam cum ludaico festo, quod 15mo Tisri celebrabant et חג הַפְּבוֹח vocabant, LXX. interpp. δορτήν σκηνών, alii scriptores sacri σπηνοπηγίαν." Quae quidem Casauboni verba Schweighäuserus Vol. II. Animaduerss, p. 466., vt etiam saepius, non integra attulit, sed mutilata. Cf. Meurs. Graec. feriat. in h. v. Vol. III. Opp. p. 905, eq. et apud Gronov. T. VII. p. 808, eq. Spanhem. ad Callim. h. in Apoll.

71. sqq. Recte autem habet nomen Kapvsovikat. Nam et Καρνεία dicebantur illi ludi, et Κάρνεα. Posterioris formae exemplum est apud Theocrit. 5, 83. vbi cf. Schol. In his igitur Carneis primus vicit Terpander, Lesbins, de quo, praeter Suidam, legendus est Plutarchi de musica libellus, T. H. opp. p. 1132. E. vbi dicitur insignis citharocdus fuisse, qui quater deinceps Pythia vicerit, et, Alexandro auctore εν τη συναγωγή των περί Φουγίας, Homerum in epicis carminibus imitatus sit, Orpheum in lyricis. Ibidem dicitur Glaucus Italus in libro περί τῶν ἀργαίων ποιητών τε καὶ μουσικών demonstrasse, eum antiquiorem fuisse Archilocho. Apud Clementem Alexandr. stromm. 1, p. 333. A. Ελλάνικος Τέρπανδρον ίστορεῖ κατά Μίδαν γεγονέναι, et Anacreonte eum vetustiorem esse dicit Athenaeus 14. p. 635. E. quo eodem loco laudat Hieronymum in libro de citharoedis, qui eum tradat vixisse temporibus Lycurgi legislatoris, quem magno consensu narrant omnes cum Iphito Eleo instituisse eam, quam primam numerant, Olympiadem. Iam si sumamus, Sosimum, quum nominaret Olymp. 26., veram Olympiadum epocham secutum esse, e qua Olympias epochae vulgaris prima est Iphitea duodetrigesima, sequi videtur, Terpandrum Carnea vicisse octo fere annis ante Coroebi Elei in stadio Olympico victoriam, a qua Graecis postea placuit tempora numerare. Quam rationem paulo propius accedere ad Hieronymi rationem sponte intelligitur. Cf. Fr. von Hagedorn I. Abhandlung von den Liedern der alten Griechen, in eins opp. poet. T. III. p. 214. sq. vbi Sosimi rationem praeferendam putat reliquorum rationibus, quia confirmatur per Marmm. 

# KPANAIKA.

bancaryon Ty warpay of Male two are serviced Lips

Historia Cranai, qui Cecropi in regno Attico successit, et a cuius filia Atthide nomen accepisse traditur terra Attica, satis nota est. Cf. Meurs. de regg. Athenn. 1. 18. sq. T. I. Opp. p. 619. sqq. et in Gronov. thes. T. IV. p. 1049. sqq. Vix igitur dubitari potest, quin hoc opus fuerit pars the 'Arbidos, neque putaneram ouiquam probatum hi, quod vir doctus (in Goetting. Anxeigen von gelehrten Sachen, a. 1788. No. 1. p. 7.) scripsit, Kannand fortasse corruptum esse ex Kanvsovina. Et tamen Dahlmanno quoque l. l. pag. 181. haec opinio, id quod mirabundus vidi, vnice placuit. Saltem eadem regio modo Cranaë appellata fuit, modo Cecropia, modo Acte, modo Attica: id quod diserte dicit Menander Rhetor de encomiis cap. 3. p. 48. sq. vbi vid. Heeren.

#### LIIII.

4.5.

Schol. Aristoph. ad avv. 1403. 'Αντίπατρος καὶ Εὐφρόνιος ἐν τοῖς ὑπομνήμασι φασι τοὺς πυκλίους πορούς στήσαι πρῶτον Λασόν τὸν Ἑρμιονέα οί δὲ ἀρχαιότεροι, 'Ελλάνικος καὶ Δικαίαρχος, 'Αρίονα τὸν Μηθυμναῖον Δικαίαρχος μὲν ἐν τῷ περί Διονυσιακῶν ἀγώνων, 'Ελλάνικος δὲ ἐν τοῖς Κραναϊκοῖς.

Execripsit hunc locum Phauorin. in v. xuxliodidáturfloy. - Vtriusque, et Lasi et Arionis, meminit etiam Herodotus: illius quidem 7, 6. vbi dicitur Aaoos o Eouloveos, huius 1, 25. sq. Quod autem Hellanicus dixit, Arionem, ex oppido Lesbi Methymna oriundum, primum instituisse choros orbiculares, quos, vt hoc obiter iddam. Xenophon Oecon. 8, 20. dicit esse nalor Beaua. id Herodotus ita narrat, vt Arionem tradat primum hominum et fecisse et nominasse et docuisse Corinthi dithyrambum. Similiter in Anonymi cuiusdam (h. e, Laurent. Rhodomanni) poemate de Arione Methymnaeo s Lesbio, quod legitur ad calcem Argonauticorum, Thebaicorum, Troicorum, a Mich. Neandro editorum Lips. 1588. 8. primo v. 26. sq. dicitur omnium primus inuenisse Διθυραμβικον υμνον Ιάκχω, sed v. 321. appellatur μετ' όρχησταϊσιν άγητὸς, et v. 831. dicitur πλουτείν έν . τοροῖς πλάπτρω νευράς ότων ἐρεθίσδων. Scilicet chori orbiculares agebantur in Bacchi honorem, cui eidem sa-

cri erant hymni illi, qui dithyrambi vocantur, de quibus nuperrime bene egisse dicitur Abbas Ricardus in annotatt. ad Plutarchi opera moralia Franco - Gallice a se conuersa, T. V. p. 79. Vnde intelligi potest, cur Schol. Aristoph. ad nubb. 332. vbi poeta perstringit xvαλίων χορών ἀσματοκάμπτας, eum alludere dicat ad Cinesiam et Philoxenum et Cleomenem, qui nominentur διθυραμβοποιοί. των γάο κυκλίων χορών, inquit, είσιν ούτοι διδάσκαλοι. Chori orbiculares igitur different a choris quadratis, τετραγώνοις, quorum in tragoediis et comoediis vsus erat. v. quos laudauit Ernesti ad Xen. memm. 3, 4, 3. Ceterum omnino non paruo cum fructu legi possunt libelli Hermanni von der Hardt, quibus hanc de Arione historiam suo quidem more, sed erudite tamen, illustrare studuit. Coniunctim illi editi sunt in Aenigmatis prisci orbis (Helmst. 1723. fol.), p. 527 — 535. p. 542 — 545. p. 577 — 581. p. 583 — 586. p. 589 — 593.

## KTISEIS.

In hoc opere exposuerat Hellanicus de origine gentium et vrbium, non solum Graecarum, sed exterarum etiam. Fortasse idem fuit atque opus περί Έθνον et 'Εθνών ονομασίαι. Fortasse igitur nihil interest vtrum fragm. LV. pro ατήσεσιν, legatur ατίσεσιν, an αλήσεσιν. Quanquam ego quidem praeferendam puto lectionem utlosow, quia multa in libris antiquis reperiuntur permutationis litterarum n et i exempla, etiam in his ipsis vocabulis. Nam in versione Alexandrina Prov. 1, 13. et Esr. 8, 21. cod. Vatic. habet κτήσων et κτήσω, cod. Alex. ution et ution. Eccles. 12, 1. pro utionvos edit. Complut. legit κτήσαντος, et sic porro. De aliis conf. Dorvill. ad Charit. 8, 4. p. 617. et 8, 7. p. 634. ed. Lips. Etiam Casaubonus ad Athenae. 10, 14. p. 743, 34. (Vol. V. Animaduerss. Schweighäuser p. 508. sq.) probante Vossio de Historr. Graec. 1, 1. p. 8. defendit lectionem urious, item Salmas, ad Steph.

Byz. in v. Χαρμάται, et Holsten. Sed Berckel. mauult κλήσεσιν, laudato eam in rem Schol. Apollon. 3, 1178. vbi laudatur Hippias Delius ἐν ἐθνῶν ὀνομασίαις. Qui locus quam non adiunet Berckelii sententiam, per se patet. Eodem enim modo possem ego pro mea sententia laudare multos κτίσεων scriptores. Sic idem Apollonii Scholiastes 4, 264. laudat Dionysium Chalcidensem ἐν πρώτω κτίσεως, et ipse Apollonius scripsit κτίσιν ᾿Αλεξανδοείας, teste Schol. Nicandri ad theriac. p. 6. ed. Morell. Paris. 1557. 4. Polemonis κτίσις Ἰταλικῶν καὶ Σικελικῶν commemoratur apud Schol. Apollon. 4, 324. Multo plures Κτίσεων scriptores enumerauit loh. Ionsius de scriptoribus historiae philosophicae 1, 12, 5. p. 76. sq. edit. Dorn. vbi etiam Hellanici κτίσεις commemorauit.

#### LV.

نہ

Steph. Byz. Χαριμάται, έθνος πρός τῷ Πόντῷ. — Ελλάνικος ἐν Κτήσεσιν ἐθνῶν καὶ πόλεων

Κερκεταίων δ' ἄνω οἰκοῦσι Μόσχοι, καὶ Χαριμάται, κάτω δ' Ἡνίοχοι, ἄνω δε Κοραξοί.

De Κτήσεσιν in Κτίσεσιν mutando vid. paulo ante. Vossius loco modo indicato Hellanicum hoc opere scripsisse ait de antiquissimis gentium principibus, primisque vrbium conditoribus.

#### LVI.

Athenaeus 10, p. 447. C. Έλλάνικος δ' εν Κτίσεσι. καὶ εκ δίζων φησι κατασκευάζεσθαι τὸ βρύτον, γράφων ώδε.

πίνουσι δε βρύτον έκ των φιζων, καθάπερ οι Θράκες έκ των κριθών.

το βρύτον alias esse potum hordeaceum, οίνον κοιθινον, cuius etiam Herodotus aliquoties meminit, v. c. 2, 77. docet ipse Athenaeus. Cf. Ioh. Henr. Meibom. de cereuisiis veterum c. 6. in Gronov. thes. T. IX. p. 563. Ad hoc opus sine vlla controuersia referri debet illud

## HEPI XIOY KTISEAS.

quod Tzetzes commemorat ad Lycophr. 22% et ex quo narrat, inuentum fuisae in Lemno ἀπὸ κεραυνοβότλου δένδρου τό τε πῦρ καὶ τὰς ὁπλουργίας.

#### LVI. b.

Scholia a Buttmanno primum edita ad Odyss. 9, 294. Σίντιες ἐκαλοῦντο οἱ Δήμνιοι, ὡς Ἑλλάνικος ἰστοςκε ἐν τῷ περὶ Χίου κτίσεως τὸν τρόπον τοιοῦτον. Ἐκ τῷς Τενἐδοῦ ιῷς οντο εἰς τὸν Μέλανα κόλπον, καὶ πρώτον μέν εἰς Λῆμνον ἀφίκοντο. Ἡσαν δὲ αὐτόθι κατοικοῦντες Θρξικές τινες, οὐ πολλοὶ ἄνθρωποι ἐγεγόνεισαν δὲ μιξέλληνες. Τούτους ἐκάλουν οἱ περίοικοι Σίντιας, ὅτι ἦσαν αὐτῶν δημιουργοί τινες πολεμιστήρια ὅπλα ἐργαζόμενοι. Τούτοις συνώκισαν ἑαυτούς ἀνομὶξ ως ἦλθον αὐτόθι, καὶ κατέλιπον ναῦς πέντε.

Et ex alio Codice: Ελλάνικος ούν φησι μιξέλληνας είναι, καὶ πολεμικῶν ὅπλων τεχνίτας.

In vniuersum conferendum est fragm. CXXVIIII.

De Tenedo, insula in Troiae conspectu sità, mon est quod multa dicantur. Vid. Virgil. Aen. 2, 21. Strab. 13, p. 415. Eustath. ad Hom. Il. a, p. 53. qui aeque ac Tzetzes ad Lycophr. 346. eam dicit olim Asvisogovi appellatam fuisse, postea vero accepisse a Troiano qui dam, Tene, qui Tenedum vibem condiderit, (Conf. Cic. Verr. 1, 19.) nomen Tenedi. — Mélavos zolzov mentio atque descriptio est apud Herodot. 6, 41. 158. aliosque.

Ad idem Kriosov opus puto omnia, quae sequentur, excepta Phoronide, pertinuisse.

#### KTIPIAKA.

#### LVIL

Steph. Byz. Καοπασία, πόλις Κύπρου, ην Πυγμα-Μων Εκτισεν, ως Ελλάνικος εν τοις Κυπριακοίς.

Scilicet Pygmalion, quem Virgil. Aen. 1, 847. vocat scelere ante alios immaniorem, fuit rex Cypriorum. (v. Apollodor. 3, 14, 3.) Sed non opus est, vt multis de eo exponam, quum iam Meursius fere omnia praeceperit in libro illo, qui inscriptus est: Creta, Rhodus, Cyprus, s. de nobilissimarum harum insularum rebus et antiquitatibus commentarii postumi, (Amst. 1675. 4.) maxime 2, 16. p. 124. sqq. qui commentarii reperiuntur etism T. III. Opp. vbi pag. 644. ad hunc nostrum logum pertinet.

## $A E \Sigma B I K A$ .

### LVIII.

Steph. Byz. Μαλλόεις 'Απόλλων έν Λέσβφ: καλ ὁ τόκος τοῦ ίεροῦ Μαλλόεις, ἀπὸ τοῦ Μήλου τῆς Μαντοῦς, ὡς Ελλάνικος ἐν Λεσβικῶν πρώτω.

E Thucyd. 3, 3. discimus, Apollinem hoc nomine inprincis a Mitylenaeis, et quidem extra vrbem ac magna, cum frequentia, cultum fuisse. Sed quaeri potest de cognominis huius origine. Siluester quidem Luersenius in diss. de Apolline et rariorib. eius cognominibus, quae addita extat eius libro de templo et bibliotheca appollinis Palatini, Francqu. 1719. 8. p. 235—264. Enanquam rarum est, tamen illud praetermisit, fortasse quia nihil, quam incerta, dicere maluerat. Certe ne de acriptura quidem illius cognominis satis constat. Nam apud Thucyd. 1. 1. scribitur per vnum L. Iam facillima se expediendi ratio est haud dubie haec, ut in alterutro scriptore lectio depranata dicatur. Hanc viam ingressus Berckelius, inprimis ob litterarum seriem, recepit in Stephano lectionem editt. Ald. et Iunt. Mallósis,

et ita fortasse etiam in Thucydide corrigendum dicit, praesertim quum etiam Hesychius hoc nomen exhibeat per duplex 22 scriptum. At vero haec argumenta dubito an sint quenquam admodum motura. Primo enim ipso Berckelio fatente, non in omnibus Stephani editt. legitur Malloug, et constat inter omnes, librarios, in describendis lexicis et dictionariis, saepissime glossas, quas fortasse alii, qui priores ea descripsissent, primo omissas, deinde intellecto errore margini alleuerant, quum textis inserere vellent, prae nimia festinatione alieno loco posuisse, cuius generis exemplis abundat inprimis lexicon Hesychii. Nec minus saepe factum videtur, vt librarii, quum quodam in loco annotata quaedam conspexissent a Grammaticis, vel ab aliis, qui diligenter illud opus, quod describendum esset, triuissent, ea statim ipsi ordini infercirent paullo negligentius. Quidniidem fieri potuerit in Stephani loco, inprimis quum ne nunc quidem glossa Μαλλόεις suo loco posita reperiatur? Praecedit enim Mallos. Sic apud eundem ante nomina Κωνστάντεια et Κωνσταντίνου πόλις leguntur Κωνώπη, Κῶπαι, Κώουπος, Κῶς. Deinde ipsa nominis etymologia videtur docere, scribi illud recte per simplex 2. Sine enim a Melo, Mantus filio, cum Hellanico deriues, siue cum Salmasio ad Solin. p. 64, E. ab ouibus, quae μηλα dicuntur, quaeque ibi videntur immolatae fuisse. siue denique cum Holstenio a promontorio Lesbi, Maλία, quam ego quidem puto simplicissimam rationem esse: semper habebis & simplex. Accedit, quod etiam in glossa, quae proxime apud Steph. sequitur, Malloi, scriptores et codices variant. - Mnhos ille s. Malos, quae est Dorica pronunciatio, quis fuerit, ignorare me fateor. Mater eius, Manto, fuit vates, et filia Tiresiae. v. Schol. Eurip. Phoenn. 841.

#### LVIIII.

Steph. Byz. Τράγασαι, (Scribe Τραγασαί,) χώρα εν Ήπείρω, ἀπὸ Τραγάσου, οὖ εἰς χάριν ὁ Ποσειδών ἀλών πηξιν ἐποίησεν. δθεν Τράγασοι οί άλες, ώς Ελλάνικος ἐν πρώτφ Λεσβιακών.

Quis fuerit Tragasus, nemo facile dixerit. Commemoratur Tragasus aliquis, cuius filiam Phylonomen vxorem duxerit Cycnus, Neptuni filius, apud Tzetz. ad Lycophr. 232. Sed pro Τράγασοι οί legendum esse Τραγασοι, optime docuit Holstenius, neque habeo, quod addam.

#### LX.

De hoc loco supra disputaui §. 6. Sed de ipso Δεσβι-

## ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΥΔΙΑΝ.

2.

R.

i

i u

r r

3

#### LXI.

Steph. Byz. 'Αζειώται, εθνος τῆς Τρωάδος, ως Ελλίνικος εν τοῖς περί Αυδίαν λέγει.

## ΠΕΡΣΙΚΑ.

#### LXII.

Schol. Aristoph. ad avv. 1022. ὁ δὲ Ελλάνικος ἐν τοῖς Περσικοῖς, δύο φησὶ Σαρδαναπάλους γεγονέναι. Εἰς τὸ αὐτό, Περσῶν βασιλεὺς, δς ἐν τρυφῷ ὡρίζετο τὴν εὐδαιμονίαν. λέγει δὲ περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἐν μιῷ ἡμέρᾳ β΄ πόλεις ἔκτισε τῷς Κιλικίας, Ταρσὸν καὶ Αγχιάλην.

Quanquam ego non ignoro, formulam είς το αὐτο indicare solere apud veteres Scholiastas initium noui scholii, (vid. v. c. Schol. Antholog. in Brunckii lectt. ad anall. p. 31. quem tamen locum fateor quodammodo tantum huc pertinere. Magis huc faciunt Scholl. Hom. Wassenb. Il. β. 494.) tamen h. l. non dubito, quin illa verba corrigenda sint sic: είς δὲ αὐτῶν, et punctum in comma mu-

tandum. Praeterquam enim, quod lectione ita constituta diserte distinxisse dicitur Hellanicus Sardanapalum Persicum a notissimo illo Assyrio Sardanapalo: in quo. quum Assyria paulo longius a Cilicia distet, quam vt verisimile sit, Sardanapalum Assyrium eo penetrasse, recte versatus videtur: etiam verbum lévet habet, ad quem re\_ feratur, nempe ad Hellanicum. Narrauit igitur Hellanicus de Sardanapalo Persico, quod reliqui scriptores fere omnes, v. c. Amyntas apud Athenaeum 12, p. 529. sq. Suidas et Phauorinus in 'Aγγιάλη, et multi alii, de Assyrio tradiderunt. Iam quanquam quis ob insignem tot aliorum bonorum scriptorum ab Hellanico dissensum videatur valde dubitare posse de ipsius narrationis, quam attulit, veritate: dubitare tamen desinet, qui sciat vel cognouerit, etiam Callisthenem, in libro secundo Ilegorκῶν, duo commemorasse Sardanapalos, ἔνα μὲν. δοαστήσιον και γενναΐον· άλλον δε, μαλακόν. (v. Suid. in v. Σαρδαναπ. et Phot. in Lexico p. 370.) Sic Hesychius: γεγόνασι δὲ δύο Σαρδανάπαλοι, ad quem locum vid. quos laudauit Alberti T. II. p. 1157. not. 7. Ego saltem certissime mihi persuasum habeo, Hellanicum putandum esse rem ita, vt dixi, narrasse, neque nescio, etiam alios eiusdem nominis homines interdum ita ab Historicis inter se confusos esse, vt vel res ab altero gestas nonnullas alteri tribuerent, vel omnes, atque adeo de Persico Sardanapalo fieri potuisse, vt, quae fortasse non spernenda gessisset, ea omnia Assyrium dicerentur auctorem habere, et vix veri auctoris nomen conservaretur. Quod vero dicitur Sardanapalus vno die duas vrbes condidisse, id intelligendum videtur vel de aedificatione inchoats, non de perfecta, vel de reparatione harum vrbium vel amplificatione. v. Ioh. Crausii diss. de Sardanapali corruptissima vita, rebus gestis et tragica morte, (len. 1669. 4.) 6. 13. 14. qui attulit locum e Genesii Byzantii libro aliquo manu scripto hunc: ότι Ταρσός παρά Σαρδαναπάλου έκ βάθοων σύν 'Αγγιάλη άνέκτισται. A nonnullis

Perseus dicitur suisse Tarsi conditor, vt ab Antipatro Sidonio in Brunckii Analectt. Vol. II. p. 16. extr. vbi vid. Iacobs. Inprimis vero memoratu digna sunt, quae Ammianus Marcellinus 14, 8. scripsit: "Tarsus — vrbs "perspicabilis: (hanc condidisse Perseus memoratur, Ionuis filius et Danaës, vel certe ex Aethiopia profectus "Sandan quidam nomine, vir opulentus et nobilis." Poteram emendationem supra a me propositam eo quoque confirmare, quod apud Phanorin. in v. Σαρδανάπαλος vbi Scholiastis locum exscripsit, legitur είς τὸ αὐτό. Sed eiusmodi argumentis vti nolo, praesertim quum apud eandem ibidem extet τῆς Λυκίας pro τῆς Κιλικίας, quod manifestum est sphalma esse, non minus quam apud Steph. Byz. ᾿Αγχιάλη, πόλις Σικελίας.

## Landada de de la LXIII.

Steph. Byz. 'Αρταία, Περσική χώρα, ήν ἐπόλισε Περσεύς, δ Περσέως και 'Ανδρομέδας' 'Ελλάνικος ἐν Περσικών πρώτη.

Qui hic Περσευς dicitur, Persei, Iouis et Danaës filii, ex Andromeda, Cephei filia, filius, ab aliis vocatur Πέρσης, v. c. ab Herodoto 7, 61. Apollodoro 2, 4, 5. Tzetza ad Lycophr. 838. Quod haud dubie verum nomen est, etsi non audeam illud reponere apud Stephanum, quoniam alia est veritas lectionis, alia historiae veritas.

#### a source where comming the HHXA diese communication in

Steph. Byz. Χαλδαΐοι — Ελλάνικος δέ φησιν έν ποώτω Περσικών, ὅτι Κηφέως οὐκέτι ζώντος, στρατευσάμενοι ἐκ Βαβυλώνος, ἀνέστησαν ἐκ τῆς χώρας, καὶ τὴν Χογὴν ἔσχον, οὐκέτι ἡ χώρη Κηφηνίη καλεῖται, οὐδ' ἄνθρωποι οἱ ἐνοικοῦντες Κηφῆνες, ἀλλὰ Χαλδαῖοι. καὶ ἡ χώρα αὕτη πῶσα νῦν Χαλδαϊκὴ καλεῖται.

Totum locum adscripsi, vt ipsi lectores iudicare possint, sintne omnia pro Hellanici verbis habenda, nec ne. Nam de verbis οὐκέτι — καλείται dubito. Quae

si profecta sunt ab Hellanico, coniunctio ora ante genitiuum Knośws verti debet quia. - Nomen Xoynv, quod nihili est, varie emendare studuerunt viri docti. Sed optima emendatio nunc quidem mihi videtur esse Salmasii ad Solin. p. 1226. B. qui legi iubet Xwynv. Choche enim erat vicus non longe a Seleucia Babyloniae, qui ab aliis etiam Κώχη dicitur. Cochen inter vrbes nobilissimas refert Eutropius 9, 12, 3. - Quum tres Cephei fuerint, primus Beli filius, Phinei frater, pater Andromedae (v. Herodot. 7, 61. Apollodor. 2, 4, 3.), alter Alei filius, Tegeae in Arcadia rex, Lycurgi frater, Argonauta (v. Apollod. 2, 7, 3, 3, 9, 1. 1, 9, 16.), tertius itidem Arcas, Lycurgi filius, vnus ex apri Calydonii venatoribus (v. Apollod. 1, 8, 2. cf. supr. fragm. VIII.); h. l. intelligendus est primus, Beli filius, diserte id tradente Herodoto I. I. qui tamen non Chaldaeos antiquitus dicit Cephenas vocatos esse, sed Persas. Praeclare rem ipsam illustrarunt viri egregie docti, Aug. Lud. Schloezer, cuius commentat, vernacula de Chaldaeis inserta est Repertorio litterat. bibl. et oriental, T. VIII. p. 113 - 176. et Theodor. Iac. Ditmar, qui et ipse lingua patria edidit libellum de patria Chaldaeorum, Berolin. 1786. 8. Taceo alios. Omnino dissentiunt scriptores. v. c. Euripide auctore (apud Eratosthenem Cataster. 15.), quem Apollodorus 2, 4, 3, aliique sequentur. pater Andromedae fuit rex Aethiopum, qui ea de causa ipsi quoque Cephenes sunt appellati. Pausanias vero (4, 35.) videtur eum Ioppae in terra Iudaeorum regem facere, vt Strabo lib. 16, p. 759. A. et Pompon, Mela. 1, 11.

## the ad rem nostram tradit ibidera Marudolias. :

Com Parsac Scythus annes vocabsm Sacus, an bould etc."

Steph. Βyz. Τυρέδιζα, πόλις Θράκης. — Έλλάνικος δε Τυρόδιζαν αὐτήν φησιν, εν Περσικών δευτέρφ.

" Louisville William T ILApardor Grange 185.

Tυρόδιζα legitur etiam apud Herodot. 7, 25.

#### LXV. b.

Harpocration: Στοέψα, — πόλις έστὶ τῆς Θράκης, ως Ελλάνικος εν δευτέρω Περσικών υποσημαίνει.

Aeschines de falsa legat. p. 214. edit. Reisk. iungit Ανθεκούντα και Θέρμαν και Στρέψαν. Suidas et Phawirin. nihil habent nisi priora illa: Στρέψα, πόλις έστι της Θράκης.

## SKTOIKA.

#### LXVI.

3

4

n

Æ

1

HE SCHOOL

أوالأخار والمراجع

Steph. Byz. 'Αμάδοκοι, Σπυθικόν Εθνός 'Ελλάνικος in Σαμθικοίς

### LXVII.

in Stoph Byz. Apropiov, nedov Zanišii Ellávinos

Hone locum hue referie non dubitaui. Etsi enfini lectio nondum satis certa est, quam Xylander velit Libbuiosi legere, Salmas, vero et alii Zuvoov: tamen sine hane, sine illam emendationem receperis, sine delinique datiuum illum Libbuig pendere dixeris v. c. a verbo abitilogot, s. nooorlogot, vel pro èv Envoque acceptis, h. e. eo librorum suorum loco, voi de Scythis egit; minet hoe; Hellanicum putandum esse illum campum commemorasse in Scythicis, Nam esiam apud Herodot. 7, 64. dicumtar Zuvoqu Apvoquot vocasi esse Zaunt. Quin Persae Scythas omnes vocabant Sacas, vt bene et apte ad rem nostram tradit ibidem Herodotus.

## TPDIKA.

In Scholiis ad Dionysii Tegynu, quae sunt in Codice Marciano CCCCLXXXIX., saepe citari Hellanicum' lu Tominoïe, dicit Villoison. T. II.Anecdot. Graec. p. 185.

## LXVIII.

Parthenius erotic. c. 34. Ιστορεί Ελλάνικος Τρωίκών και Κεφάλων ὁ Γεργίθιος.

Έκ δὲ Οἰνώνης καὶ ᾿Αλεξάνδρου παῖς ἐγένετο Κόρυθος. ούτος επίκουφος άφικόμενος είς "Ιλιον, Ελένης ήράσθη. καὶ αὐτὸν ἐκείνη μάλα φιλοφούνως ὑπεδέχετο. ἡν δὲ τὴν Ιδέαν πράτιστος. φωράσας δε αυτον ο πατήρ, ανείλεν.

Genitiuus Towixwv indicare videtur, libri s. sectionis notam olim appositam postea librariorum incuria vel aliis modis omissam fuisse. Fortasse tamen praestat legere Towixois, praecunte Meursio in Bibliotheca Graeca, T. III. Opp. p. 1193. Nam in Scriptoribus historiae poeticae, Paris. 1675. 8. a Thoma Gale editis, vnde locum Parthenii petii, (p. 398.) haud dubie ab operis peccatum est. Certe Latina versio habet "Hellanicus in Troicis," omninoque abundat liber ille typothetarum vitiis. Sic in hic paucis, quae attuli, verbis vitiose editum est nododn et πιλοφρόνως. Sed Lucas Legrand ad Parthenii 1.1. propter fragm. LXXIII. b. excidisse putans notam libri Τοωϊκών secundi, β' hunc genitiuum seruauit. - Oenone dicitur Cebrenis fluuii filia apud Apollodor. 3, 12, 6. et Tzetz, ad Lycophr. 57. qui tamen docet, ab aliis eam Oene: filiam dici, et ad v. 175. p. 24. b. ed. Potter. p. 67. a. edit. Sebastian. landat Pythaenetum ἐν τῶ ποώτω τῶν Αlγινητῶν, qui eam fecerit Budionis filiam. Vtut sit, Oenonem vxorem duxit Paris, quum vitam pastoritiam adhuc ageret, sed postea Helenae amore captus eam repudiauit. (v. Strab. 13, p. 596. D. Ovid. heroidd. 5. 9. sqq.) - De insula Oenone v. ad fragm. IX. -De Corytho, qui pulcritudine patrem vicerit, vid. Conon narratione 23. et quos ibi Kannius laudauit p. 115.

## LXVIIII.

Dionys. Halic. archaeol, 1, p. 37, 34. postquam multa narrauit de modo, quo Aeneas Troiam defenderit, et tandem, quum seruari eam non posse intellexisset, clam emiserit feminas et infantes in montem Idam, ipsum se illuc venturum esse pollicitus, id quod fecit, pergit in narrando sic:

'Αχαιοί δε άνδραποδισάμενοι την πόλιν και τα σύνεγγυς χωρία, και φρούρια δηώσαντες, παρεσκευάζοντο μέν και τους έν τοις όρεσι γειρωσόμενοι πεμψάντων δε κήρυκας αύτων περί διαλύσεων, και δεομένων, μή σφάς είς ανάγκην καταστήσαι πολέμου, συνελθόντες είς έκκλησίαν, έπὶ τοῖσόε ποιούνται πρός αὐτούς τὰς διαλύσεις. Αἰνείαν μέν και τούς σύν αύτῶ, τὰ χοήματα φέροντας όσα διεσώσαντο κατά την φυγήν, έν ωρισμένοις τισί χρόνοις έκ της Τουάδος ἀπελθεῖν, παραδόντας 'Αγαιοῖς τὰ φοούρια. 'Αγαιούς δε παρασγείν αύτοις την άσφάλειαν εξ άπάσης ής έχράτουν γης και θαλάσσης άπιουσι κατά τὰς δμολογίας. δεξάμενος δε ταύτα Αίνείας, και νομίσας έκ των ενόντων πράτιστα είναι, 'Ασκάνιον μέν, τον πρεσβύτατον των παίδων, έγοντα του συμμαγικού τινα μοίραν, ής Φρύνιον ήν το πλείστον, είς την Δασκυλίτιν καλουμένην γην, ένθα έστιν ή Ασκανία λίμνη, μετάπεμπτον ύπὸ τῶν ἐγγωρίων γενόμενον ἐπὶ βασιλεία τοῦ ἔθνους, ἀποπέμπει. — (p. 38. 10.) τούς δὲ άλλους παίδας Αίνείας παραλαβών, και τὸν πατέρα και τά έδη των θεων, έπειδή παρεσκευάσθη το ναυτικόν αύτω, διαπλεῖ τὸν Ελλήσπουτον, ἐπεὶ τῆς ἔγγιστα μειμένης χεόφονήσου τον πλούν ποιούμενος, ή πρόκειται μέν της Εύοώπης, παλείται δε Παλλήνη. έθνος δ' είχεν αυτη Θοάκιου σύμμαχου, Κρουσαΐου καλούμενου, άπάντων προθυμότατον των συναραμένων αύτοις του πολέμου. δ μέν ούν πιστότατος των λόγων, ώ κέγρηται των παλαιών συγγραφέων Ελλάνικος εν τοῖς Τοωϊκοῖς, περί τῆς Αίνείου φυνής τοιόσδε έστίν.

Quae praecedunt hunc locum apud Dionysium, ea, quanquam ad eandem historiam pertinent, omittenda putaui, et quia nimis multa exscribenda fuissent, et quia illa multo magis quam hic locus permixta videbantur cum aliorum scriptorum verbis. Quare viros doctos puto huius rei veniam esse mihi daturos. Sed quod ad narrationem ipsam attinet, recte videtur eam Dionysius vocasse probabilissimam. Nam non credibile est, potentissimam illam Troianorum ciuitatem repente ita debilitatam fuisse, vt ne fugere quidem honeste liceret. Multo vero magis haec Hellanici narratio decere videtur Aeneae personam, herois illius et magnanimi viri, qui non suae modo patrisque saluti prospiceret, sed cinibus, quantum quidem posset, omnibus, Quare non curo v. c. epigramma illud adéczorov, quod in Brunckii Analectt. Vol. III. nr. CCCCXXXVIII. legitur:

Εκ πυρός Ιλιακού δοράτων μέσον ήρπασεν ήρως

Αίνείας, όσιον παιδί βάρος, πατέρα. nisi si quis poetice rem descriptam esse statuat. - Haec et alia multa, quae dici hanc in rem possint, videantur fortasse superuacua esse. Sed non dubito, quin viri docti tales onotig facile condonaturi sint homini, qui et veritatem amet et elegantiam, praesertim quum res eodem fere modo videatur narrata fuisse in Arctini Milesii carmine Ίλίου πέρσις, cuius lib. 2. argumentum editum est Goettingae 1786. 8. in Tychsenii et Mitscherlichii Bibliothek der alten Litteratur und Kunst. Partic. I. inter Inedita p. 38. 2. - Etiam Lud. Vives ad Augustin. C. D, 18, 19. vbi hunc locum excerpsit, Sic. inquit, Hellanicus, scriptor alioqui fabulosus, sed multi modern 8, 4, 2 Veneral at Warring them ease situation on united Hellanfelon sections of ever Selon Monday and

Steph. Byz. Φοιτίαι, πόλις Απαρνανίας. - Λέγεται καί Φοίτιου. και το έθνικου Φοιτιεύς, και Φοίτιοι, ώς Ελλάνικος έν τοις Τοωϊκοίς.

Apud Polyb. 4, 63. hoc oppidum scribi videtur Φοιτείαι, et Aetoliae tribuitur. Ad Hellanicum nihil pertinere puto, nisi vnam illam gentilis formam Politica pro Postieis v. infr. fragm, CXXXIIII.

## with dalary of a man and Transmit till many trock althous sometiments and XX bearing the completes with

Schol. Apollon. Rhod. 1, 916. exei (in insula Samothrace) ώμει 'Ηλέκτρα ή "Ατλαντος, και ώνομάζετο ύπο τών έγχωρίων Στρατηγίς. ην φησιν Ελλάνικος 'Ηλεκτουώυην καλείσθαι. ἐγέννησε δὲ τρεῖς παίδας, Δάρδανον, τὸν ἐς Τροίαν (Sohol. Paris. ἐν τῷ Τροία) κατοικήσαντα [δυ καὶ Πολυάρχη (Cod. Paris Πολυάρχην) φασὶ λέγεσθαι ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων], καὶ Ἡετίωνα, ὅν Ἰασίωνα (Cod. Paris. Ἡσίωνα) ὀνομάζουσι καὶ φασι κεραυνωθήναι αὐτὸν ὑβρίζοντα ἄγαλμα (Cod. Paris. αὐτὸν διὰ τὸ ὑβρίζειν εἰς τὸ ἄγαλμα) τῆς Δήμητρος. τρίτην δὲ ἔσχεν Αρμονίαν, ῆν ἡράγετο Κάδμος. (Cod. Paris. ἔγημεν ὁ Κάδμος. Sequentia idem sic praebet: καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰς Θήβης πύλας Ἡλεκτρίδας ἐκάλεσαν ἀπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς. Ταῦτα ἱστορεῖ κ. τ. λ.) καὶ ἀπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς Ἡλεκτρίδας πύλας τῆς Θήβης ὀνομάσαι ἱστορεῖ Ἑλλάνικος ἐν πρώτω Τρωϊκῶν.

Hic est ille locus, e quo ad fragm. XXIIII, dixi colligi posse, và Towinà constituisse partem Atlantidos. Cf. Ovid: fastt. 4, 31. sqq. De Ectione s. Iasione, qui etiam Iasius dicitur ab Hesiodo theog. 969. v. fr. C. Harmonia igitur, quam Cadmus vxorem duxit, h. l. dicitur Electrae filia, Atlantis neptis. Eodem modo, quo Hellanicus, Harmoniae gencalogiam tradunt Ephorus et Demagoras apud Schol. Eurip. Phoenn. 7. Cf. ad v. 1136. item Arrianus apud Eustathium ad Dionys. Perieg. 391. Sed Hesiodus theog. 933. Pausan. 9, 5. p. 719. Apollodor. 3, 4, 2. Veneris et Martis filiam esse dicunt. Omnino Hellanicum secutus videtur Schol. Cod. Aug. ad Eurip. Phoenn. 1146.

## we doorson an ro live HXX Terry and Batters an

Steph. Byz. Βατίεια, τόπος τῆς Τροίας ὑψηλος κέκληται ἀπὸ Βατείας τινὸς, ὡς Ἑλλάνικος ἐν πρώτη Τρωϊκῶν.

Locum illum describit Homerus II. β, 811. sqq. Sed Βάτεια sine poetice Βατίεια vocata fuit Dardani vxor, quam alii faciunt Trois filiam, vt Steph. Byz. in v. Δάρδανος, vbi tamen ὁ Τρώς nemo alius esse videfur quam Tencer, quem paulo ante Steph. dixerat Τεῦμρον τὸν Τρῶα, Tencrum Troianum, per prolepsin historicam, alii vel potius omnes Tencri Cretis, v. c.

#### LXXIII.

Harpocrat. Κοιθωτή, μία πόλις των εν Χερδονήσω, καθά φησιν Ελλάνικος εν ποώτη Τοωϊκών.

Steph. Byz. vocat oppidum Hellesponti. Cf. Hol-sten. ad h. l.

#### LXXIII h

Scholia Leidensia ad Homer. II. φ, 235. (242.) apud Valckenar. Animaduerss. ad Ammonium 3, 20. p. 248. (188.) Ελλάνικος εν δευτέρφ Τοωϊκών ύπὸ δὲ τοῦτον τὸν χοόνον εν τῷ Ἰδη, ὅθεν γὰο ὁ Σκάμανδρος τὸ ὁεῖθρον ὑπερβαλών, ὑπὸ τοῦ ὀμβρίου ὕδατος τὸ ἔχον κοῖλα χωρία ἐπῆλθεν, ἐν τῷ ὁοῖ τούτῷ ὁ ἀχιλλεὺς ἡγούμενος τοῦ στρατοῦ πρῶτος ἐνέτυχε, καὶ δείσας τὸν ὁοῦν, μή τί μιν πημήνη, ἐν τῷ πεδίῷ πτελέας πεφυκυίας λαβόμενος, ἐμετεώρισεν ἑαυτόν οἱ δ᾽ ἄλλοι προϊδόμενοι τὸν ὁοῦν, ἐτράποντο, ὅπου ἐδύνατο ἕκαστος, ἄλλος ἄλλη, καὶ ἐπὶ τὰ τῶν ὀρῶν ὑπερέχοντα τοῦ πεδίου ἀνέβαινε.

In Scholiis Villoisonianis, vbi eadem leguntur, post

verba su τη "lân insertum est φησί, quo non opus est, (conf. ad fragm. III.) et pro öden γαο scriptum öden καὶ, quod probo. Male vero τί μην pro τί μιν extat, το επίτε καθέρ deest, et pro ἐδύνανο est ἐδύνανο, quod ferri vix potest, quia ἀνέβαινε sequitur. Delenda etiam videtur praepositio ἐν post ἐκηλθεν, vtpote nata ex vltima huins verbi syllaba.

#### LXXIIII.

Steph. Byz. 'Αγάμεια, ἄποα καὶ λιμήν πεοὶ τὴν Τοοίαν, ώς Ελλάνικος εν δευτέρφ.

Cur hunc locum, quamuis nomine operis careat, huc referendum putauerim, apparebit ex iis, quae dixi ad fragm. XV. et XVI. De promontorio ipso non habeo quod dicam, nisi quod etiam Ayaun dictum est.

## ΦOINIKIKA.

Ge. Cedrenus in synopsi historiarum T. I. p. 11. C. ed. Paris. 1647. fol. οί δὲ τὰ Φοινικὰ συγγραψάμενοι, 'Ησίοδός τε καὶ 'Εκταῖος, 'Ελάνικος, καὶ ὁ 'Ακουσίλαος, 'Εφορός τε καὶ Νικόλαος.

Possit quis ex h. l. colligere, integrum opus Hellanicum scripsisse de rebus Phoenicum, et ipse supra in Commentat. §. 9. hoc vno loco motus ostendi, Hellanicum dici res Phoenicum scripsisse. Videtur saltem hoc sibi voluisse Cedrenus, ne has quidem Hellanicum praeteriisse, quia nec reliqui, qui hic recensentur, peculiaribus operibus de Phoenicum rebus exposuisse leguntur. At vero vt nomina Εκταῖος et Ελάνικος scribenda esse apparet Εκαταῖος et Ελλάνικος, ita pro Φοινικά sine vlla dubitatione reponendum censeo Φοινικικά. Nam Steph. Byz. in v. Φοινίκη, τὸ κτητικὸν, inquit, Φοινικιός. Eodem modo peccatum est apud lamblich. in vita Pythag. §. 14. Male enim ibi legitur Φοινικον ὅρος. Alia nonnulla ex hoc genere addidi ad Dion. Cass. Vol. I. p. 48. sq. In Platonis lib. 3. de rep. T. II. Opp. p. 414. C.

recte editum est Φοινικικόν τι. Sed vt verum fatear, mihi quidem totus Cedreni locus mullo modo huc posse
referri videtur. Desumtus enim est, sed passim vitiose
exscriptus, ex Iosephi archaeol. 1, 4. extr. vbi haec leguntur: καὶ Μανέθων ὁ τὴν τῶν Αἰγυπτίων ποιησάμενος
ἀναγραφὴν, καὶ Βηρωσσὸς ὁ τὰ Χαλδαϊκὰ συναγαγών, καὶ
Μῶχός τε καὶ Εστιαῖος, καὶ πρὸς αὐτοῖς ὁ Αἰγύπτιος Γερώνυμος \*), οἱ τὰ Φοινικικὰ συνταξάμενοι, συμφωνοῦσι τοῖς
ὑπ' ἐμοῦ λεγομένοις ' Ησίοδός τε, καὶ Εκαταῖος καὶ Ελλάνικος, καὶ 'Ακουσίλαος — ἱστοροῦσι τοὺς ἀρχαίους ζήσαντας ἔτη χίλια. Εusebius, qui eundem locum excerpsit
(v. fragm. CXXVIII.), praeter alias, quae non huc pertinent, lectionis diuersitates, post Ἱερών. habet ρῖ τε.

\*) Quum Hieronymus, quem Damascius neel aegav, in Ioh. Chph. Wolfii Anecdotorum Graecorum Tomo III. (Hamburgi 1723. 8.) p. 253. dicit non minus quam Hellanicum de Orphica theologia tradidisse, diserte in Iosephi loco Aegyptius appellatur: apparet, non cum Tiedemanno (Vid. ad Pherecydis Iragmenta p. 54. edit. 2. not. †) intelligendum esse Rhodium, philosophum peripateticum. Verba Damascii suut: ἡ δὲ κατὰ τον Ιερώννμον φερομένη ('Oggir) θεολογία), καὶ Ελλάνικον, εἴπερ μη καὶ ὁ αὐτός ἐστιν, quae sic interpretor: nisi quidem alter ex altero suo hausit, itu vi ambo non nisi unius auctoris loco habendi sini. Vicr autem alterum secutus sit, nos hodie ignoramus. Conf. quae in Biblioth. crit. Vol. II. P. II. p. 88. disputatā sunt, et Tertullian, in Apologetico cap. 19.

## num originibus vebusque gestis Complexa est Hellanie;

Nomen Phoronei, regis Argiuorum, qui fuit Inachi filius ex Melia, Oceani filia (vt quidem tradunt Schol. Eurip. Orest. 930. et 1247. atque Apollodor. 2, 1, 1. etc.), nobilissimum fuit apud veteres. A Phoroneo enim, tanquam antiquissimo, vltima temporum computatio incipiebat: quod intelligi potest e loco Africani supra ad fragm. X. landato, vbi Acusilaus a Phoroneo, vt Hellanicus ab Ogyge, ad Olympiadem primam computasse dicitur annos mille et viginti. Nimirum Ogyges iisdem

fere temporibus, quibus Phoroneus Argi regnauit, regnasse traditur, ab aliis in Bocotia, ab aliis in Attica. Et multum Phoroneo aucta videtur nominis celebritas eo, quod primus homines coegit in locum communem, quum antea sparsim et separatim habitassent. Vnde etiam oppidum illud, quod habitari iussit ab hominibus sui temporis, nominatum fuit ἄστυ Φορωνικόν. V. Pausan. 2. 15. p. 145. Non igitur mirum esse potest, etiam antiquissimis temporibus res ab eo gestas, omninoque quae ad eius historiam spectarent, extitisse et poetis et historicis materiem occasionemque scribendi. Et epicum quidem carmen antiquissimum, Dogwolg inscriptum, cuius auctor ignotus est, (v. tamen infr. ad fragm. CXXXXIII.) commemoratur a Schol, Apollon, 1, 1129. vbi etiam sex versiculi ex eo laudantur, et Clemens Alexandr. stromm. 1. p. 321. A. o the Dopovidos nointies, inquit, είναι αὐτὸν (nempe Phoroneum) ἔφη πατέρα θνητῶν ανθοώπων. Non paucos versiculos ex illo poemate depromtos idem Clemens affert p. 348. D. sq. Laudatur etiam a Strabone 10, p. 472. A. ό την Φορωνίδα στέψας, vhi videtur legendum ποιήσας vel γράψας. Tzschuckius tamen putat, verbum στέφειν explicari posse exornare, ornate describere. Exposuerat ille poeta etiam de Curetibus: avλητάς και Φούγας Κουρήτας λέγει. Ex historicis autem Hellanicus noster tantum tribuisse reperitur Phoronei nomini, vt ab co peteret inscriptionem operis de Argiuorum originibus rebusque gestis. Complexa est Hellanici Phoronis libros decem. v. fragm. XX.

# Figures Phoronel, cosis Arsinorum, por mit Inachi

Proclus ad Hesiod. p. 141. b. Έλλάνικος Φωρωνίδι από 'Ορφέως φησίν είναι τον 'Ησίοδον.

Pro Φωρωνίδι legendum esse Φορωνίδι, vix opus est vi indicetur. — Aliam genealogiam Hesiodi affert Suidas: Ήδιοδος, inquit, — γενεαλογείται είναι τοῦ Δίου, τοῦ Δμπελίδου, τοῦ Μελανώπου ον φασί τινες τοῦ Ομήρου προπάτορος είναι πάππον ώς ἀνεψιάδην είναι Ήδιόδου τον Όμη-

οου, έκάτερου δὲ ἀπὸ τοῦ "Ατλαυτος κατάγεσθαι. Cf. fragm, CXXXXV.

## LXXVI.

Dionys. Halic. archaeol. 1. p. 22, 27. Ελλάνικος ὁ Δέσβιος τοὺς Τυζόηνούς φησι, Πελασγοὺς πρότερον καλουμένους, ἐπειδὴ κατώκησαν ἐν Ἰταλία, παραλαβείν ἢν ἔχουσι προσηγορίαν. ἔχει δὲ αὐτῷ ἐν Φορωνίδι ὁ λόγος ὧδε·

τοῦ Πελασγοῦ, τοῦ βασιλέως αὐτῶν, καὶ Μενίππης τῆς Πηνειοῦ, ἐγένετο Φράστως τοῦ δὲ, ᾿Αμύντως ὁ τοῦ δὲ, Τευταμίδης τοῦ δὲ, Νάνας ἐκὶ τούτου βασιλεύοντος, οἱ Πελασγοὶ ὑφ Ἑλλήνων ἀνέστησαν, καὶ ἐκὶ Σπινῆτι ποταμῷ ἐν τῷ Ἰονίῷ κόλπῷ τὰς νῆας καταλιπόντες, Κρότωνα πόλιν ἐν μεσογείῷ εἶλον καὶ ἐντεῦθεν ὁρμώμενοι τὴν νῦν καλουμένην Τυζὸηνίαν ἔκτισαν.

Quum de Pelasgorum historia veteres non consensisse reperiantur, et nominatim, id quod Dionysius statim addit, de hoc quoque eius capite dissenserit ab Hellanico Myrsilus, qui et ipse fuit Lesbius, nolo diuersis sententiis enumerandis tempus impendere, quae maximam partem hauriri poterunt ex iis scriptoribus, quos laudaui in diss. I. de dial. Alex. p. 10. siue in libro de dial. Macedon, et Alex. p. 9. Sic, vt hoc vnum afferam. quem Teutamiden Hellanicus vocat, is apud Apollodor. 2, 4, 4. dicitur Teutamias. Sed Tzetz. ad Lycophr. 838. meminit Τευταμίδου, του Λαρισσείων βασιλέως. Myrsilus ille an maiore quam Hellanicus fide dignus putandus sit, nemo hodie dixerit. Quin ne id quidem scimus, an Myrsilum eundem auctorem habeant Ioronixe Παράδοξα, quae ab Athenaeo 13, p. 610. A. laudantur. Plinius quoque Hist. Nat. 3, 7, 13. et 4, 12, 22. nudum Myrsili nomen ponit, omisso patriae nomine. Hoc vero certum puto, duo illos de origine Italiae et Tyrrhenorum libros, qui Myrsili Lesbii nomen prae se ferunt, et Onuphrii Panuinii libris tribus Commentariorum reipublicae Romanae, Paris. 1588. 8. editis, adiecti reperiuntur, supposititios esse, et fortasse ab ipso Annio

Viterbiensi, qui primus eos protulerat, confictos censendos.

### inemial to A LXXVII.

Schol. Apollon. 3. 1178. περί τῆς Κάδμου εἰς Θήβας παρουσίας Αυσίμαχος ἐν τῆ συναγωγῆ τῶν Θηβαϊκῶν
παραδόξως ἱστορεῖ καὶ Ἑλλάνικος ἐν ᾶ Φορωνίδος ἱστορῶν ὅτι καὶ τοὺς ὀδόντας ἔσπειρε τοῦ δράκοντος κατὰ
"Αρεος βούλησιν καὶ ἐγἐνοντο πέντε ἄνδρες ἔνοπλοι, Οὐδαῖος, Χθόνιος, Πέλωρ, Τπερήνωρ, Ἐχίων. Ετ ad v.
1185. λέγει δὲ καὶ Ἑλλάνικος, ὅτι Κάδμος ἔξελῶν τοῦ
ὅφεως τοὺς ὀδόντας ἔσπειρεν. ἐκ δὲ αὐτῶν πέντε ἄνδρες
ἔφυσαν, Οὐδαῖος, Χθόνιος, Πὲλωρ, Ἐχίων, Τπερήνωρ.
καὶ ὁ μὲν Ἑλλάνικος μόνους φησὶ τούτους βεβλαστηκέναι,
ὁ δὲ ᾿Απολλώνιος πολλοὺς καὶ ἄλλους, καὶ ἀλλήλους πεφονευκέναι.

Ex his duobus locis, qui in Scholiis Codicis Parisiensis in vnum contracti sunt, hausit sua Phauorinus in v. Κάδμος, vbi tamen, vt apud Eudociam, quae, p. 248. et 249. Violarii, verbis paulum mutatis eadem tradidit, priori loco pro Υπερήνωρ perperam Περήνωρ Scriptum est. Nam 'Υπερήνωο Spartus iste dicitur ab omnibus, etiam a Schol, Eurip, Phoenn, 674. vbi Androtion dixisse perhibetur, Spartos illos inde nomen accepisse, quod Cadmum e Phoenicia secuti σποράδην habitauerint, it. ad v. 949, vbi tamen Πέλωρ dicitur Πέ-Awpos, quae eadem terminatio est apud Pausan. 9, 5. p. 719. et apud Schol. Pindar. 1sthm. 1, 41. in cuius loco pro 'Exiwo apud Boeckhium quoque male editur Exios. Hi igitur quinque soli seruati sunt ex Spartis (v. Schol. Eurip. 11, 11. qui tamen loco priori addit, Timagora auctore etiam Creontem seruatum foisse.); et qui ab his genus ducebant, Thebanorum nobilissimi putabantur. (v. Aceius apud Nonium p. 426. 2. ed. Mercer. Paris. 1614. 8. Cf. Joh. Ionsen. epist. de Spartis, in Graevii syntagm, dissertt, rarior, p. 205 -225.) Vnde apud Eurip. Phoenn. 828. Sparti vocantur Θήβαις κάλλιστον ονειδος. et v. 1015. ανακτες τηςδε

γῆς. vbi tamen v, Schol. Baroc. Echionem Cadmus ipse ob ἀνδοαγαθίαν generum sibi adscinit, et gennit Echion ex Agaue Penthea. v. Pausan. l. l. et Pherecydis fragm. XVI. — Pro κατὰ "Αφεος βούλησιν supra fragm. XXVI. legitur τῆς 'Αθηνᾶς αὐτῷ ὑποθεμένης.

Ad hanc eandem historiam pertinet locus Schol. Eurip. Phoenn. 666. 6 μεν Ελλάντκος λίθω φησίν άναι-

φεθήναι τον δράκοντα, ό δε Φερεκράτης ξίφει.

Laudat hunc locum Heyn. ad Apollod. p. 554. sed quod salua summa eius doctrina dixerim, ita, vt dupliciter mihi errasse videatur. Primo enim pro Depeπράτης, quod in omnibus editt. legitur, habet Φερεκύdng, de qua mutatione, ex Valckenarii ingenio profecta, et quam Matthiae in sua Scholiorum Eurip. editione p. 146. recepit, ne verbulum quidem dixit; deinde Scholiasten dicit inuerse rem narrare et nomina Pherecydis et Hellanici permutasse: quod plane verum esse nego. Nam Apollodorus 3, 4, 1. et Scholiastes Apollonii, ad quem prouocat Heynius, non ipsum draconem lapide occisum fuisse narrant, sed Cadmum lapidibns petiisse illos ynyevers, qui deinde se ipsi mumo interfecerint. Hyginum rectius laudauit fab. 178, vbi cum Hellanico consentit, vt Ovid. met. 3, 90. cum Pherecrate. Non igitur eandem rem narrarunt Hellanicus et Pherecycles. Haec propterea mihi afferenda putaui, ne forte quis, non inspectis locis ipsis, solam viri magni auctoritatem secutus, errorem latius propaget. De dracone quaedam dixit Muncker, ad Antonia, Liber. 2. Ceterum etsi Cadmus tribus fere seculis Phoroneo iunior est, et Thebis in Bocotia regnauit, non tamen reprehendendus videtur Hellanicus, qui eius omninoque Boeotorum res in Phoronide potissimum narrauerit. Nam iam supra ad fragm. VII. e Pausania narraui, ipsum Agenorem, Cadmi patrem, genus duxisse a Phoroneo: Cf. Schol. Eurip. Phoenn. 212. 298. Quare etiam Βοιωτιακά dixi fortasse referenda esse ad Phoronidem. - Locos e Phoronidis libro secundo et decimo attuli iam fragm. LII. et XX.

Jam postquam eos Hellanici locos attuli, qui ab antiquis scriptoribus ita laudantur, vt operis nomen additum reperiatur, pergendum est ad illos, qui carent operis nomine. In his ordinandis Dionysium Halicarnassensem secutus sum (v. supr. 6. 11.), quo auctore Hellanicus non temporum rationem sequendam sibi putauit in narrandis historiis, sed de quoque loco narrauit, quae ibi memorabilia gesta sint, non admodum curans, quid prins tempore esset, quidue posterius, Cur hanc potissimum ordinandi viam, quam non nego neque ignoro admodum lubricam esse, ingressus sim, causa fuit haec, quod nulla mihi nota esset firmior. Qualem si quis mihi monstrare voluerit, magnam ei gratiam habebo, satis habens periculum fecisse. Refero igitural public walling websiter on Triganar att of agon

## Scholinken dien den verweren unversen nomine Phore-DES MONAD AIFTHTIAKA

-battle mineof non-

-long consultation in LXXVIII. nothing a droup Six without the control of the con Antigon. Caryst. hist. mirabilium c. 189. sq. Vol. VII. Opp. Meursii p. 54. Ελλάνικος δ' ὁ Λέσβιος εν Θήβαις ταίς Αίγυπτίαις ίστορει σπήλαιον έν άστει, καθ' ο είναι τὰς μέν τοιακάδας, νηνεμίαν τὰς δ' ἄλλας ήμέρας, ἄνεμον. δόξαι δ' ανεξέταστόν τι έχειν και δυσπαρατήτον ή έκλονη. καθάπες ο Εύριπος ταις έβδομαις ού στρέφεται: καί ότι οί μύρμηκες νουμηνίαις άναπαύονται. Το μέσο σποί σπ

De priori huius loci parte, vsque ad avsuov, consentit cum Hellanico Callimachus apud Steph. Byz. in v. Θήβη · κατὰ τὰς Αἰγυπτίας Θήβας, inquiens, ἔστι σπήλαιον, δ ταις μεν άλλαις ημέραις πληρούται άνέμου · κατά δε τάς τριακάδας οὐ πνεῖ παντελώς. Quae deinde sequintur, dubito an ad Hellanicum tanquam ad auctorem referenda sint, immo puto Antigoni verba esse, et vocabulo exloyn illum ipsum Hellanici locum intelligi, ad quem illustrandum similia afferat mirabilium scriptor. Quare dogat non vt infinitionm accipiendum esse arbitror, sed vt tertiam personam optatiui in aoristo primo. Vnde

potro coniicio, ante ἀνεξέταστον excidisse particulam αν et pro δυσπαρατήτου, quod verbum nihili est, legendum videtur δυσπαράδεκτου, vix probabile, vix credibile. vel etiam difficile intellectu. Nam in litteris EK facile extingui potuerunt lineae subtiliores, ita vt existeret II. Iam sumamus, eum, qui forte dictaret illum locum librario, inuenisse in codice suo ATEMAPAMIITON, quid mirum est, librarium, qui nullo modo intelligeret monstrosum vocabulum, etiam o mutasse in 7? Ipsum nomen δυσπαράδεκτος Stephanus posuit quidem in Indice Thesauri Graecae linguae, et vertit difficilis admissu s. perceptu, nulla vero auctoritate muniuit. Sed in Londinensi Thesauri illius editione Vol. III. p. 3250. A. laudati sunt loci Cyrilli, Basilii, Ioh. Chrysostomi. Et δυσπαραδέκτως έχειν legitur apud Polybium XII. 4, 7. quae formula non minus quam adiectiuum illud tam active dicitur, quam passive. Praeterea ἀπαράδεκτος et εὐπαράδεκτος passine vsurpata reperiuntur in Apollonii Dyscoli libris de Syntaxi, vt p. 75, 17. p. 85, 4. p. 86. 4. p. 165, 23. p. 195, 15. 16. p. 213, 12. et pluribus locis, quos Sylburgius in Indice laudauit. Verbum orpeφεσθαι, de fluuio dictum, puto esse fluere, fluctuare. Sed hoc loco, vbi de Euripo dicitur, rectius vertas reciprocare. Ita enim Plinius H. N. 2, 97. s. 100. , Euripi "saepius, et in Euboea septies, die ac nocte reciprocantis."

## -nos (wantes he amer LXXVIIII) of anian design and

Είν mol. Μ. Ερεμβοί, οί "Αραβες. - Έρεμβους οί μέν τους "Αραβας φασίν, ώς Ελλάνικος. Ενιοι δέ, τους Τοωγλοδύτας ήπουσαν. Tzetzes ad Lycophr. 827. et ex eo Phavor. in v. 'Ερεμβοί. Ελλάνικός φησι τους 'Ερεμβούς περί τας Nelλου φοάς οίκειν. Horum viuendi rationem describere dicunt Diodorum. Erant autem Erembi, vt recte dicit Simson. ad a. 2828., genus Arabum, qui inter Nilum et mare rubrum habitarunt. Conf. Homer. Od. 8, 84. ibique Eustath. p. 1484, 62. item Strab. Part of the superior and the state of the st

1, p. 42. et Theodor. Iac. Ditmar. vom Zustande Canaans, Arabiens und Mesopotamiens in den ältesten Zeiten, (Berol. 1786. 8.) p. 80. sq. qui Erembos ait in specubus habitasse inter Sidonios et Aethiopas Asiae, nomenque non male deriuare videtur ab Hebraico אַרְבַע, quod stirpis principem significat.

## LXXX. Jil tolle gi same out off

Plutarch. de Is. et Osir. T. II. opp. p. 364. D. του "Οσιοιν Ελλάνικος "Τσιοιν Εθηκεν, άκηκοέναι ύπο των εερέων λεγόμενον. οῦτω γὰρ ἀνομάζων διατελεῖ τὸν θεὸν, εἰκότως ἀπὸ τῆς φύσεως καὶ τῆς εὐρέσεως.

De Osiride praeter Rothii dissertationem ad fragm. III. laudatam, inprimis vid. Iablonski panth. Aegypt. 2, 1. qui etiam §. 10. et 13. hunc Hellanici locum tractat, et dicit, fortasse per T nomen illud a quibusdam tantum Aegyptiis pronunciatum esse ob dinersam, qua vterentur, dialectum, sed fortasse etiam ex ipsis Aegyptiorum sacerdotibus quosdam illud ita interpretatos esse, vt significaret regem servatorem vel salutis auctorem.

#### LXXX. b.

Athenaeus 1, p. 34. A. Θεόπομπος ὁ Χῖος τὴν ἄμπελον ἱστορεῖ εὐρεθῆναι ἐν Ὀλυμπία παρὰ τὸν ᾿Αλφειόν — Ἑλλάνικος δὲ φησιν, ἐν τῷ Πλινθίνη πόλει Αἰγύπτου πρώτη εὐρεθῆναι τὴν ἄμπελον.

Eustathius ad Homer. Odyss. ι, p. 1635, 16. nulla Hellanici mentione facta, simpliciter scripsit haec: ὁ ᾿Α-θήναιος — ίστορεῖ, — ἄμπελον εύρεθῆναι πρῶτον ἐν τῷ Πλινθύνη πόλει Αλγύπτου.

Hi duo loci alter alterum iuuant. Nam πρώτον recipere haud dubie debebat Schweighäuserus, sed apud Eustathium reponendum puto Πλινθίνη. quae ipsa est Cellarii in Notitia Orbis antiqui sententia, et Wesselingii ad Herodot. 2, 6. — A quo vitis et ars vini parandi inuenta sit, diuersa tradidere veteres. Vid. Athenae. lib. 2.

init. et Musonius Philosophus de luxu Graecorum (in Gronouii thes. antiquitt. Graec. Vol. VIII.) cap. 3.

In Aegyptiacis Hellanicus haud dubie etiam ea posuisse putandus est, quae eum de Orphica theologia, hoc est cosmogonia, docuisse ex Damascio retuli ad Pouviμικά. Dubitari enim vix potest, quin Lesbius noster Hellanicus intelligendus sit.

Iustinus Martyr cohortat. ad Graecos p. 10. A. ed. Paris. 1615. fol. primo Polemonem et Apionem ait tradidisse, κατὰ "Ιναχον, "Αργους βασιλέα, 'Αμάσιδος Αίγυπτίων βασιλεύοντος, αποστήναι Ιουδαίους, ών ήγεισθαι Μωϋσέα. Deinde addit: και οι το περ οοῦντες, Ἑλλάνικός τε καὶ Φιλόχορος, οἱ τὰς ᾿Ατθίδας, — καὶ ᾿Αλέξανδρος ὁ πολυίστως, ως σφόδρα άρχαιου και παλαιού των Ιουδαίων άρχοντος Μωσέως μέμνηνται. most dother guardara fluid its laterary

Haec vtrum Iustinus ex aliqua Hellanici narratione collegerit, an spurium aliquem eius librum pro genuino habuerit, equidem definire non audeo. Hoc certum est, non solum Hellanico, sed etiam aliis historicis Graecis, Mosen innotuisse dici etiam a Cyrillo lib. 1. contra lulian. p. 15. ed. Spanhem. ὅτι τοῖς Ἑλλήνων ἱστοριογοάφοις γνωριμώτατος ήν ό Μωσης, έξ αὐτῶν ὧν γεγράφασιν Εξεστιν ίδειν. Πολέμων τε γάρ έν τη πρώτη των Ελληνικών ίστοριών διεμνημόνευσεν αύτου, και Πτολεμαΐος δε Μενδήσιος, καὶ μὴν καὶ Ελλάνικος, καὶ Φιλόχορος, Κάστωρ τε. καὶ ἔτεροι πρὸς τούτοις. Inachum etiam Tatianus orat. contra Graecos p. 172. B. eiusd. edit. facit Mosis aequalem. Eius verba sunt: εί κατὰ Ἰναγον πέφηνεν ὁ Μωσῆς γεγονώς, πρεσβύτερός έστι των 'Πιακών έτεσι τετρακοσίοις. Sed et Tatianum et alios scriptores ecclesiasticos, contra ethnicos disputantes, interdum studio res Graecorum Mose recentiores fecisse, vt eo fortius corum, qui antiquitatem suam iactitarent, vanitatem reprimerent, iam

Buddens observarit in hist. eccl. V. T. T. L. p. 880. b. ed. 3. Hal. 1726.

## AD AIOAIKA:

## (VEL AD APTOAIKA:)

#### LXXXII.

Zenob. proverbb. 5, 61. Πιτάνη εἰμί. αὕτη (nempe ή παροιμία) παρ 'Αλκαίφ κεῖται. λέγεται δὲ κατὰ τῶν πυκαῖς συμφοραῖς περιπιπτόντων ᾶμα καὶ εὐπραγίαις. παρόσον καὶ τῆ Πιτάνη τοιαῦτα συνέβη πράγματα, ὧν καὶ 'Ελλάνικος μέμνηται. φήσὶ γὰρ αὐτην ὑπὸ Πελκογῶν ἀνδραποδισθῆναι, καὶ πάλιν ὑπὸ 'Ερυθραίων ἐλευθερωθῆναι.

Musévy fuit Aeolidis oppidum, (v. Steph. Byz. in h. v. ibique Holsten.) quanquem Scholiastes Callimachi ad Hymn, in Dian. 172. scripsit: Πιτάνη, πόλις Μακεδονίας. de quo Scholiastae errore fuse dixit Spanhemius ad enndem Callimachi locum, vbi altera Pitane, quae ad Eurotam in Laconica erat, intelligenda est. Phauorinus et Suidas, qui totum Zenobii locum exscripsere, male habent Πιτυάνη. Apud eosdem legitur Ερετριέων. Iam etsi duae huius nominis ciuitates fuerunt, vna in Phthiotide, altera in Euboea, tamen vtraque nimis remota fuit ab Acolide. Erythrae autem fuit vnum e duodecim illis Ioniae oppidis, quae statim post migrationem Ionicam. Neleo duce susceptam, condita sunt. v. fragm. XI. De pronerbio ipso eiusque origine nihil praeter Zenobii traditionem afferre sciunt Erasmus aliique paroemiographi. Si lectionem 'Eperquéau, quae non minus quam vitiosa scriptura Mirvávy etiam in Photii Lexico p. 317. a Codice Dresdensi exhibetur, veram esse constaret, non dubitarem etiam h. l. Pitanen Laconicam intelligere, vipote quae alias quoque, vbi simpliciter Ilitavn vocatur, intelligen. da est, vt apud Pausan. 3, 16. p. 249. Etsi enim haes Pitana satis longe distat ab Eretria, tamen eam multo quam Asiaticam maiore fama claram fuisse vel ex co probabile fit, quod Alemanem de Pitana Laconica cecinisse scimus ex Athenae. 1, p. 31. C. Ita hoc prouerbium potius ex Hellanici Αργολικοῖς illustrandum iudicasse Zenobius dicendus fuerit. Quia vero prouerbium sic potissimum, Πιτάνη εἰμὶ, quasi de aliqua persona, dictum fuit, vix dubium videtur, quin Pitana, Eurotae filia, Euadnes mater, intelligi debeat, de qua vid. Pindar. Olymp. 6, 46. sqq. ibique Schol.

Locum Hellanici de vrbe Asso, qui ad Alohund refe-

rendus videtur, supra iam tetigi §. 6.

## ADAPIOAIKA

mile orthogon marghins in morning mirrorganil of mor

## LXXXIII. handmall of mails one

Phavorin. Φινέα, 'Αγηνορίδην Ελλάνικος εἶπε, καθὸ 'Αγήνορός ἐστι παῖς. Haec contraxit Phavor. ex iis, quae habet Schol. Apollon. 2, 178. qui insuper addit haec: ἐνιοι δὲ αὐτὸν ἐν τῆ Παφλαγονία βασιλεῦσαι ἱστοροῦσιν,

ήτις έστι της 'Ασίας, ώς φησιν Ελλάνικος.

Conferenda inprimis sunt Scholia Codicis Parisini, quali Codice videtur vsus esse Phauorinus. Scilicet maxime tres fuerunt Phinei: primus, Beli filius, frater Cephei, (v. ad fragm. LXIIII.) Aethiopiae regis; alter Agenore vel Neptuno natus, qui Salmydessi in Thracia, vel secundum Hellanicum in Paphlagonia, regnauit (v. Apollod. 1, 9, 21.), et quem alii Phoenicis filium atque adeo Agenoris nepotem vocant, qui in Phoenicia regnauerit; (v. Schol. Apollon. 1. 1. Cf. Salmas, ad Solin. p. 402. 570. 867.) tertius denique commemoratur ab Apollod. 3, 8, 1. Lycaonis filius.

#### LXXXIIII.

Schol. Apollon. 1, 131. et Phavorin. "Υλας, 'Ηρακλέους ἐρώμενος, υίὸς Θεοδάμαντος (Schol. Paris. Θειοδάμαντος) τοῦ Δρύοπος (Schol. Theocr. in argumento 
Idyllii 13. corrupte exhibet δρυτόμου). οὕτω Μνασέας. 
Έλλάνικος δὲ Θειομένητα Θειοδάμαντος καλεῖ.

Hellanici sententia haud dubie fuit alia, et locus emendandus est sic: Ελλάνικος δὲ Θειομένητα (vel Θειομένη) ἀντί Θειοδάμαντος καλεί. Nam in iisdem scholiis ad v. 1207. extat Θειομένους.. Hylae pater igitur Hellanico auctore fuit Ostouévns. Sed Apollonius 1, 1216. Hylam vocat Θειοδάμαντος. Quid sibi velint verba τοῦ Δούοπος, ostendit Scholiastes Callimachi ad Hymn. in Dian. 161. βασιλεύς Δουόπων ὁ Θειοδάμας. Perperam autem Schol. Theorr. idyll. 13, 7. tradit, ab Apollonio Rhodio Hylam dictum fuisse Φιλοδάμου και Κύηκος filium, In hoc Theocritei Scholiastae loco liceat obiter observare non modo librariorum veterum et editorum recentiorum negligentiam, (nam in omnibus quas inspexi, editionibus, etiam in Reiskiana, male legitur Kunnog pro Khunog, vt apud Schol. Homer. ad Il. 1, 558.) sed peculiarem quoque illius Scholiastae Theocritei idiotismum. Dicit enim, Hylam fuisse Philodami et Ceycis filium. Iam vero constat. Ceycem fingi Luciferi filium et Alcyones maritum. v. Apollod. 1, 7, 4. et Ovid. met. 11, 272. sqq. Itaque e nomine Dikodauov exsculpendum putarem feminae alicuius nomen, nisi plane similis locus esset apud eund. Schol. 16, 49. Κύχνον τὸν Ποσειδώνος καὶ Κήϋκος. '(hoc loco enim recte editur.) Scilicet vel zal in lingua tum aliorum Scholiastarum, tum Theocritei huius Scholiastae, interdum est pel', vel tales loci explicandi sunt ita, vt et veri patris nomen, et nomen mariti, cum cuius vxore alius rem habuerit, allatum dicatur: huius generis exemplum est apud Schol. Apollon. 1, 146. την Λήδαν, οὖσαν Γλαύκου, κληθηναι Θεσπίου. Glaucus enim rem habuerat cum Pantidyia, quae quum postea Thespio nupsisset, filia quam ex Glauci concubitu conceptam peperit, Thespii filia putata et vocata fuit. Ita apud Tzetz. ad Lyc. 232. 'Αχιλλεύς άνείλε τον Κύκνον και Τένην, τον λόγω υίον Κύπνου, ἔργω δε 'Απόλλωνος. qui duo loci praecipue rem illustrant. Conf. iterum Schol. Apollon. Rhod. 1, 172. 482. Ceterum consentit cum Apollonio Propertius 1, 20, 6. et 'Agyεῖος παῖs vocatur Hylas apud

Theocritum 13, 49. Cf. Virgil. ecl. 6, 43. Iunii animaduers. 4, 2. et Verheyk. ad Antonin. Liber. p. 174.

#### LXXXIIII. b.

Schol. Platon. (ad Phaedon. T. I. Opp. p. 89. C.)
pag. 11. ed. Ruhnken. Ἡρόδωρος καὶ Ἑλλάνικος φασίν,
ώς ὅτε τὴν ὕδραν Ἡρακλῆς ἀνήρει, τὴν Ἡραν αὐτῷ καρκῖνον ἐφορμῆσαι πρὸς δύο δὲ οὐ δυνάμενον μάχεσθαι, σύμμαχον ἐπικαλέσασθαι τὸν Ἰόλεων καὶ ἐντεῦθεν ὁηθῆναι τὴν
παροιμίαν (πρὸς δύο οὐδ ὁ Ἡρακλῆς). Ἐμνήσθη δὲ ταύτης Πλάτων καὶ ἐν ιὰ Νόμων. (Τ. Π. Opp. p. 919. B.)

Eadem habes in Ioh. Phil. Siebenkeesii Anecdotis Graecis p. 12. nisi quod hic est forma communis 'Ιόλαον, — Coniunctionem ως, ντ ὅτι, et similes, etiam ante Infinitiuum poni, non monuissem, nisi virum Graece non indoctum vidissem talia non concoquere posse, qua de re dixi in Addendis ad Dionis Cassii Vol. I. p. 638. Neque enim ἐφορμῆσαι in ἐφορμήσαι mutandum cuiquam videbitur, quanquam Siebenkeesius ita edidit, nisi etiam Ἡροδώρος et 'Ιολάον scribendum opinetur. — ἐφορμῆσαι transitiue dictum esse, νt sit irruere iussisse, quilibet ipse intelligit. — De causa et occasione adagii valde diuersae sunt veterum sententiae. Vid. quae dixi ad Pherecyd. p. 181. et ad Dionem Cass. Vol. VII. p. 448. et Zenob. prouerbb. 5. 49. Sed cum Hellanico consentit Plato in Euthydemo T. I. Opp. p. 297. C.

#### LXXXV.

deolfers Is not one didone,

Schol. Homer. Π. β, 105. Πέλοψ, ἐκ προτέρας γυναικὸς ἔχων παϊδα Χρύσιππον, ἔγημεν Ἱπποδάμειαν τὴν Οἰνομάου, ἐξ ἡς ἱκανῶς ἐπαιδοποίησεν. ᾿Αγαπωμένου (Wassenb. Ἡγαπ.) δὲ ὑπ' αὐτοῦ σφόδρα τοῦ Χρυσίππον, ἐπιφθονήσαντες ἡ τε μητρυιὰ καὶ οἱ παὶδες, μή πως καὶ τὰ σκῆπτρα αὐτῷ καταλείψη, θάνατον ἐπεβούλευσαν ᾿Ατιρευς καὶ Θυέστης, οἱ πρεσβύτατοι τῶν παίδων, αὐτῷ. ᾿Αναιρεθέντος οὐν τοῦ Χρυσίππου, Πέλοψ ἐπιγνοὺς, ἐφυγάδευσε

τούς αὐτόχειρας τῆς φφαγῆς γενομένους παϊδας, ἐπαρασάμενος αὐτοῖς καὶ τῷ γένει, δι αὐτῶν ἀναιρεθῆναι. Οἱ μὲνοῦν ἄλλοι ἀλλαχῆ ἐκπίπτουσι τῆς πείσης. τελευτήσαντος δὲ τοῦ Πέλοπος, ᾿Ατρεὺς κατὰ τὸν (Wassenb. τὸ) πρεσβύτερον (Villoison. legit τὸ πρεσβυτέριον) σὺν στρατῷ πολλῷ ἐἰδοὸν ἐκράτησε τῶν τόπων. - Ἱστορεῖ Ἑλλάνικος.

Ouum haec historia notissima sit e multis illis tragoediis, quarum scribendarum occasionem praebuit, non opus est vt multis eam illustrem. Paucula quaedam annotabo. Imprecationum illarum mentionem etiam facit Schol. Rurip. Phoenn. 65. iisque tanquam causae tribuit Ocdipi calamitatem. Omnino sane caedium abundans fuit familia Pelopis. Vnde a Sophocle Electr. 10. πολύφθορον vocatur αιωμα Πελοπιαων. Pro επεβούλευσαν — αὐτῷ, Villoison, dedit ἐπεβούλησαν, 'Ατρέα και Θυέστην, τοὺς πρεσβυτάτους των παίδων, είς τουτο προστησάμενοι. Idem pro της σφαγης melius habet αὐτοῦ. Deinde pro τῷ γένει, αι αυτών dat τω γένει αυτών. Pro πείσης cum Wassenberghio legendum puto Ilions, vt Villoisonus recte edidit. Ibi enim versatus erat Chrysippus (v. Pisander apud Schol. Eurip. Phoenn. 1748.), et fortasse ludis, qui postca Olympici dicti sunt, operam dederat. Saltem ad hos ludos pertinent epigrammata Alcaei Messenii in Brunckii Analectt. T. I. p. 486. n. III. et Lucillii ibid. T. II. p. 317. n. II. in quo viroque Iupiter vocatur Illong usδέων. Scio tamen, rem aliter narrari ab aliis. v. omnino Schol. Eurip. On 5. qui Chrysippum vocat filium Pelopis νόθον ἔχ τινος 'Αξιόχης.

## LXXXVI,

Pausan. 6, 16. extr. Έλλάνικος Εγραψε, Μέδοντα και Στρόφιον γενέσθαι Πυλάδη παΐδας εξ Ήλεκτρας.

Est hic Strophius iunior, non confundendus cum Pyladae patre, Crissi filio, Phoci nepote. (v. Schol. Eurip. Or. 33.) Pyladem autem ipso Apolline iubente vxorem duxisse Electram, Agamemnonis filiam, constat ex Eurip. Or. 1658.

## ADAPKAAIKA:

#### LXXXVII.

Schol, Apollon. 1. 769. Μαίναλος ὄρος Αρκαδίας, ἐν ῷ ἡ ἀταλάντη διῆγεν, ἀπὸ Μαινάλου, τοῦ ἀρκάδος, ῶς φησιν Ἑλλάνικος.

Schol. Paris. pro του 'Αρχάδος habet νίοῦ 'Αρχάδος.

Maenalus hic videtur distinguendus esse a Maenalo
Lycaonis filio (Apollodor. 3, 8, 1.): quanquam id non
factum est a Schol. Apollon. 1, 168. Lycaon enim, quanquam fuit Arcadum rex, patre vsus est Pelasgo. Atalanta
autem, quae a plerisque dicitur lasi filia (v. Schol. Eurip.
Phoenn. 152. sq.), Euripidi Phoenn. 1169., ad q. l. respicere videtur Apollodor. 3, 9, 2., est Maenali filia: in
qua genealogia Hellanicum secutus videtur Euripides.
v. tamen Schol. Cantabrig. et August. ad l. l. Quoniam
igitur Atalanta dicitur e Milanione peperisse Parthenopoeum, qui fuit e septem aduersus Thebas (v. Apollod.
l. l. et 3, 6, 3.), videtur hic Maenalus iunior esse Lycaonis filio. Omnino vero in hac fabula omnia vehementer
turbata sunt, v. Spanhem. ad Callim. h. in Dian. 216.

# sqq. et interpp. ad Ael. V. H. 13, 1. inprimis Perizon.

Schol. Apollon. 2, 1055. Στυμφαλίδας Φερεκύδης φησίν οὐ γυναϊκας ἀλλ' ὄρνιθας είναι, καὶ ἀναιρεθήναι πρὸς Ἡρακλέους, πλαταγῆς δοθείσης αὐτῷ πρὸς τὸ κτυπεῖν καὶ ἐκφοβεῖν αὐτάς ὁ ὑμοίως καὶ (Cod. Paris. τὰ αὐτὰ δὲ καὶ) Ἑλλάνικος φησίν.

Similia tradidit noster, non omnino eadem, quae Pherecydes. Vid. ibi p. 180. Dixit enim Hellanicus, Herculem ipsum ξαυτῷ κατασκευάσαι τὴν πλαταγὴν s. τὸν κοόταλον, h. e. crepitaculum, quum alii illad a Vulcano fabricatum Herculi narrent a Minerua datum fuisse. v. Schol. Apollon. 2, 1057. et ex eo Phavorin. in v. πλαταγήν. Stymphalides autem nomen acceperunt a lacu quodam oppidi Stymphali in Arcadia, qui vocabatur Stymphalis. v. Pausan. 8, 22. p. 640. sqq. et Apollod. 2, 5. 6.

## AD ATOLAA.

## LXXXVIIII.

Plutarch. in Thes. p. 7. C. vbi egit de tributo septem adolescentum totidemque virginum per nouem annos Minoi quotannis pendendo, ita pergit: Ελλάνικος δέ φησιν, ού τούς λαχόντας από κλήρου και τάς λαχούσας έκπεμπειν την πόλιν, αύτον δε τον Μίνω παραγινόμενον έκλέγεσθαι, και του Θησέα πάντων έλέσθαι πρώτον έπι τοῖς ὁρισθεῖσιν. ώρισμένον δ' είναι, την μέν ναῦν Αθηναίους παρέχειν, εμβάντας δε πλείν σύν αὐτῷ τοὺς ήιθέους, μηδέν οπλον άρήτον έπιφερομένους. απολομένου δε του Μινωταύρου, πέρας έχειν την ποινήν. πρότερον μέν ούν ούδεμία σωτηρίας έλπις ύπέκειτο. διό και μέλαν ίστίον έχουσαν, ώς επί συμφορά προδήλω, την ναύν έπεμπον. τότε δὲ τοῦ Θησέως του πατέρα θαβδύνοντος καί μεγαληγορούντος ώς χειρώσεται του Μινώταυρου, έδωκεν έτερου ίστιου λευχου τω χυβερνήτη, χελεύσας ύποστρέφουτα σωζομένου του Θησέως, ἐπάρασθαι τὸ λευκόν' εἰ δὲ μή, το μέλανι πλείν, και αποσημαίνειν το πάθος.

## LXXXX.

Schol. Hom. 11. γ, 144. ώς γὰς ἱστοςεῖ Ἑλλάνικος, Πειρίθους καὶ Θησεὺς, ὁ μὲν Διὸς ῶν, ὁ δὲ Ποσειδῶνος, συνέθεντο γαμῆσαι Διὸς θυγατέρας. Καὶ ἀρπάσαντες τὴν Ἑλένην κομιδῆ νέαν, παρατίθενται εἰς Αφυδναν τῆς Αττικῆς Αἴθορ, τῆ Πιτθέως μὲν θυγατρὶ, μητρὶ δὲ Θησέως. Οῦτως εἰς ἄδου παραγίγνονται ἐπὶ τὴν Περσεφύνην. Οἱ δὲ Διόσκουροι, μὴ ἀπολαμβάνοντες τὴν ἀδελφὴν, τὴν Αττικὴν σύμπασαν πορθοῦσιν, Αἴθραν δὲ αἰγμαλωτίζουσι.

Haec codem modo narrat, praeter alios, ctiam Schol.

Apollon. 1, 100. nulla tamen Hellanici mentione facta.

Theseus dicitur Neptuni filius, quum alii cum Aegei,

Athenarum regis, filium dicant, quia Neptunus et Aegeus in fano Mineruae cum Aethra vna nocte concubuerunt, et Neptunus, quod ex ca natum esset, Aegeo concessit. (v. Hygin. fab. 37.) Pittheus, pater Aethrae,

fuit Pelopis filius (Apollod. 3, 15, 7.). vir sapiens et vates. v. Eurip. Med. 683. sqq. Schol. Eurip. Hippol. 11. Pirithous alias dicitur Ixionis ex Larissa filius. (v. Apollod. 1, 8, 2.) . Quod hic Theseus dicitur Helenam rapuisse κομιδή νέαν, id quam vim habeat, intelligitur e Tzetza ad Lycophir, 513 qui de Helena inquit: ήοπάγη ύπο Θησέως έπταετής, ώς φησιν Ελλάνικος. Idem Hellanicus docuit, quot annos tum Theseus habuerit. Plutarchus enim Thes. p. 14. E. ήδη δε πεντήκοντα έτη γεγο. νώς, ώς φησιν Ελλάνικος, ἔπραξε τὰ περί την Ελένην, ού καθ' ωραν. quam tamen sententiam paullo post reiicit Plutarchus, "Αφυδνα alias scribitur "Αφιδνα, Neque tamen altera scriptura plane inusitata est. v. Strab. 9, p. 396. C.

## LXXXXI.

Schol. Eurip. Hecub. 125. Ellavinos de leyer, du τοῦτο αὐτοὺς (nempe Thesei filios, Acamantem et Demophontem) ἀπελθεῖν ἐκεῖσε (aduersus Troiam), ὅπως, εἰ μεν Ελοιεν Ελληνες την Τροίαν, λάφυρον αύτην (nempe την Αίθραν) και γέρας λάβωσιν. εί δε μή, καν λυτρώσασθαι δώροις.

Innenisse eos Troiae matrem et inde secum abduxisse, quum aliunde, tum ex Arctino Milesio scimus in loco ad fragm. LXVIIII. laudato.

LXXXXII. Plutarch, Thes. p. 12, A. de Theseo: Erager our καί διωρίσατο πρός τους Κορινθίους, 'Αθηναίων τοις άφικνουμένοις έπὶ τὰ "Ισθμια παρέχειν προεδρίαν, όσον αν τόπου επίσχη καταπετασθέυ τὸ τῆς θεωρίδος νεώς ίστίου, ώς Ελλάνικος καὶ "Ανδρων ὁ Αλικαρνασσεύς ίστορήκασιν. είς δε τὸν πόντον ἔπλευσε τὸν Ευξεινον, ώς μεν Φιλόχορος καί τινες άλλοι λέγουσι, μεθ' 'Ποακλέους έπι τας' Αμαζόνας συστρατεύσας, καὶ γέρας ἀριστεῖον 'Αντιόπην ἔλαβεν' οἱ δὲ πλείους (ών έστι Φερεκύδης, και Ελλάνικος και Ηρόδω ρος) ύστερον φασίν Ηρακλέους ίδιόστολον πλεύσαι τον Θησέα, καὶ τὴν 'Αμαζόνα λαβεῖν αἰχμάλωτου· πιθανώτερα λέγοντες.

Ad priorem huius loci partem e Plutarcho l. l. sciendum est, Theseum Neptuno celebrasse Isthmia, vt Herculem Olympia Ioui. Alteram partem tetigi supra §. 3. Antiopam, Hippolytes Amazonum reginae filiam, captiusm Theseo ab Hercule donatam fuisse, tradunt etiam Diodor. Sic. 4, 16, et Hygin. fab. 30, Cf. Pausan. 1, 2. p. 5. Tzetz. ad Lycophr. 1329. Alii dicunt, Theseum accepisse Hippolyten, Herculem vero sororem eius Melanippen, v. Iustin. 2, 4, 23. Conf. infra fragm. CXXXXIIII. Sed vix opus est, vt his immoremur, quum in Amazonum historia omnia incertissima sint. Habemus peculiarem Petri Petiti dissertatationem de Amazonibus, Amst. 1687. 8. iterum editam. Ibi huc inprimis spectat p. 21. 193. 364. De Amazonibus etiam dissertationem scripeit Dan. Guil. Mollerus, Alt. 1692. 4. Sed melior est Casp. Sagittarii diss. de antiquitt. Amazoniis ad Iustin. 2, 4. Ien, 1685. 4. Praeterea v. Schol. Eurip. Hippol. 10. 582. it. Fréret Observatt. sur l'hist. des Amazones, in Memm. de l'ac. d. inscrr. T. XXI. p. 106 - 119. et quos landauit Creuzerus in libro, quem supra §. 2. indicaui, p. 83. Ceterum in loco Plutarchi vix ferri potest yépag doorejov, sed alterutrum delendum est. v. Siebelis obss. crit. in Hellenica p. 16.

## LXXXXIII.

Harpocrat. in v. αὐτόχθονες · αὐτόχθονες δὲ καὶ Αρκάδες ήσαν, ὡς Ἑλλάνικός φησι, καὶ Αἰγινῆται, καὶ Θηβαϊοι. Arcades omnium Graecorum antiquissimos fuisse, et Προσελήνους cognominatos, res est notissima. v. Schol. Apoll. Rhod. 4, 263. et Xenoph. Hist. Graec. 7, 1, 12.

## LXXXXIII.

Suidas: 'Ανδοκίδης, 'Αθηναΐος, φήτως τῶν πρωτευόντων δέκα εἰς, υίὸς Λεωγόρου, ἀπόγονος Τηλεμάχου, τοῦ 'Οδυσσέως, καὶ Ναυσικάας, ῶς φησιν 'Ελλάνικος. Plutarch. in Alcib. p. 201. Ε. 'Ανδοκίδης ὁ ψήτως, ὃν 'Ελ-

λάνικος ὁ συγγραφεὺς εἰς τοὺς 'Οδυσσέως ἀπογόνους ἀνήγαγεν. Idem paulo aliter in vitis decem oratorum T. II. opp. p. 884. Β. 'Ανδοκίδης, — γένους εὐπατριδῶν, ὡς δὲ Ἑλλάνικος, καὶ ἀπὸ Ἑρμοῦ.' καθήκει γὰρ εἰς αὐτὸν τὸ κηρώκων γένος. Photius Cod. 261. p. 795, 18. ed Hoeschel. sine T. II. p. 488, 22. ed Bekker. παῖς δὲ ἐχρημάτιζε (Andocides) Δεωγόρου, ἐξ εὖ γεγονότων καταγόμενος 'Ελλάνικος δέ φησι καὶ τοὺς πόξὸω τῆς γενέσεως ὀχετοὺς ῆκειν εἰς αὐτὸν ἐξ Ἑρμοῦ.

Andocides interdum dicitur genus a Mercurio duxisse, interdum ab Vlysse, quia hic originem ab illo ducit permatrem. Vid. Ouid. mer. 13, 146. omninoque Ruhnkenii historia crit. oratorum Graecorum p. 183. edit. Reisk, Vol. VIII. Oratorum Graecorum, Scilicet Anticlea, Vlyssis mater, fuit Autolyci filia, atque adeo Mercurii neptis. V. Homer. Odyss. λ, 84. - Κήουκες, νι Eumolpidae, fuit familia sacra Athenis, cuius pars sacra administrabat, pars in ludis tumultus impediebat: quae familia originem ducebat a Ceryce, filio Mercurii. v. Poll. 4, 91. 8, 103. et quos laudat Morus ad Isocr. paneg. 42. p. 115. (p. 91. edit. 2.) quibus add. Athenae. 6, p. 234. E. vbi est lex Solonis de his sacrorum ministris-Inprimis lectu dignae sunt Henr. Aug. Zeibichii dissertationes de Cerycibus mysticis, Vitemb. 1752. 4. Praecipua cerycum mysticorum officia breuiter indicaui in Lexic. Xenophont. Vol. III. p. 180. b. De Leogora v. Athenae. 9, p. 387. A. et Schol. Aristoph. nubb. 109. Steph on the congression in to at 1 1 1 100 Cart by nation &

# The Asian Asian is LXXXXV.

Schol. Aristoph. avv. 873. et ex eo Phavorin. in v. Kolaivis φησί δε Ελλάνικος, Κόλαινον Εφμοῦ ἀπόγονον ἐκ μαντείου [ερον αὐτῆς (nempe 'Αρτέμιδος) [δρύσασθαι Κολαινίδος.

Statua Dianae Colaenidis erat in Myrrhinunte, pago Attico tribus Pandionidis. v. Pausan. 1, 31. p. 77. quo auctore (p. 78.) Myrrhinusii dixerunt, Colaenum ante

Cecropem regnasse. Vid. Meurs. de populis Atticae, T. I. Opp. p. 328. sq. qui tamen huius Scholii non meminit.

## ELIZACIONE DE PROGRAM NO NIVERNA DE LE CONTROL DE PROPERTOR DE LE PROPERTOR DE

Schol. Aristoph. rann. 706. τους συνναυμαχήσαντας δούλους Ελλάνικός φησιν έλευθερωθήναι, και έγγραφέντας ως Πλαταιείς συμπολιτεύεσθαι αὐτοίς.

Seruos, qui vel terra vel mari inter ciues militarent, manu missos fuisse, ex antiquis scriptoribus recte demonstrauit Ioh, Frid, Reitemeierus in Geschichte und Zustand der Sklaverey und Leibeigenschaft in Griechenland (Berol. 1789. 8.) p. 103. Reperiuntur vero plura huius rei exempla, vt de eius veritate dubitare nequaquam liceat. Non modo enim Platacenses seruos manu miserunt in pugna Marathonia, teste Pausan. 1, 82. p. 79. sed idem nonnunquam in summa calamitate fecisse leguntur aliae quoque, ciuitates, ad supplementum exercitus, vt Lacedaemonii in bello cum Atheniensibus Tyrtaeo duce rem bene gerentibus (v. Iustin. 3, 5, 6.), aliisque in bellis, v. Plutarch. in vita Cleomenis c. 23. T. I. Opp. p. 815. D. et Athenae, 6, p. 271. vbi etiam de barbaris quibusdam gentibus similia refert, laudatis eam in rem variis scriptoribus. Simile quid de Atheniensibus, obsesso Cononi ante pugnam ad Arginusas, de qua vid. Diodor. Sic. 18, 97. sqq., auxilia mittentibus, extat apud Xenoph, hellen. 1, 6, 17, et 18. Atque de hac ipsa pugna nauali, quae Ol. 93, 8. pugnata fuit, intelligi debet Scholion ad Aristoph, 1. 1. ita vt of συνναυμαχήσαντες δού-Lot sint Atheniensium. Conf. v. 190. sq. ibique Schol. et v. 33. Verum dubia videri possit interpretatio participii έγγραφέντας. Quum enim έγγράφεσθαι dicantur ii, qui vel in album virorum, vel inter milites aut classiarios. vel inter aerarios referuntur, in nostro loco vel ea explicatio, quam medio loco attuli, probanda est, vel potius cum Palmerio in Exercitationibus in optimos auctores Graecos p. 774. Reitemeiero l. l. pag. 104. et Dahlmanno I. l. pag. 124. participium illud verti debet iure ciuitatis

ab Atheniensibus praemii loco donatos. Supplenda igitur forent verba els πολίτας, vel similia; cuins ellipseos exemplum aliud quanquam non mihi notum est, tamen haec quam vltimo loco posui explicatio reliquis praeferenda videtur propter adiecta verba ως Πλαταιείς, hoc est, ως Πλαταιέας. Sine enim haec simpliciter vertamus aeque ac Plataeenses, sine ως in εls mutemus, sententia Scholiastae haec est: relatos inter Plataeenses, hoc est, eodem quo Plataeenses iure et loco esse iussos. Ita ipse Aristophanes Rann. 704 — 706.

ἄτιμον φημὶ χοῆναι μηδέν εἶν ἐν τῆ πόλει.
Καὶ γὰο αἰσχοόν ἐστι, τοὺς μὲν ναυμαχήσαντας μίαν,
καὶ Πλαταιᾶς εὐθὺς εἶναι, κάντὶ δούλων δεσπότας.

Plataeenses autem ius ciuitatis Athenis acceperant propter egregie beneuolum corum erga Athenienses animum, cuius rei certissimum documentum seruatum est plebiscitum, in Demosthenis oratione adu. Neaeram p. 1380, sq. edit. Reisk. ex quo satis apparet, Platacenses, atque adeo deinde seruos, quamuis ciues factos, tamen inferiore conditione quam Athenienses fuisse. Hellanicus narrasse diceretur, Plataeensibus ciuitatem ab Atheniensibus datam fuisse, nemo facile reperiret dubitandi causam. Id enim scimus Ol. 87, 2 factum esse. Nunc, quum etiam narrasse dicatur de seruis, qui praelio ad Arginusas interfuissent, rursus potest valde dubitari. Qui enim Hellanicum etiam de isto scripsisse credit, is tempus, quo ille mortuus sit, nimis longe proferre intelligitur. Quare iam supra §. 2. extr. Dahlmanni opinionem, quum diserto Luciani testimonio repugnet, probari posse negaui. Multo magis mihi probaretur, si quis in Scholio, de quo agimus, non Ellavixos legendum esse diceret, sed Kallinagos, quem constat inter eos fuisse, e quorum commentariis Scholis in Aristophanem collecta sunt. Vid. Fabric. Biblioth. Graec. Vol. II. p. 374. edit. Harles. Sed ne librarios quidem accusandos puto. Quidni enim Hellanicus Grammaticus intelligatur, non Historicus? Certe sic omnis difficultes facile ac funditus tollatur.

### LXXXXVII.

Plutarch. de malignitate Herodotl T. II. opp. p. 869. A. Νάξιοι τρεῖς ἔπεμψαν τριήρεις συμμάχους τρῖς βαρβάροις, εἰς δὲ τῶν τριηραρχῶν Δημόκριτος ἔπεισε τοὺς ἄλλους ἐλέσθαι τὰ τῶν Ἑλλήνων. οῦτως οὐδὲ ἐπαινεῖν ἄσευ τοῦ ψέγειν οἰδεν, ἀλλ' εἰ εἰς ἀνὰρ ἐγκωμιασθῷ, πόλιν ὅλην δεῖ κακῶς ἀκοῦσαι, καὶ δῆμον. μαρτυρεῖ δὲ αὐτῷ τῶν μὲν πρεσβυτέρων Ἑλλάντκος, τῶν δὲ νεωτέρων Εφορος, ὁ μὲν ξξ, ὁ δὲ πέντε ναυσίν αὐτοὺς Ναξίους ἐλθεῖν τοῖς Ἑλλησι βοηθοῦντας ἱστορήσας.

Respicit Plutarchus ad locum Heredoti 8, 46. Quanquam enim ibi Naxii dicuntur quatuor naues misisse, Plutarchum tamen puto tres tantum commemorasse, quia tres initio Persis constanter videntur auxiliari voluisse, quas posthac demum Democritus, quartae naui praefectus, Graecis adduxerit. Hanc vero Herodoti narrationemi quum reiiciat Plutarchus, apparet, verba μαφευφεῖ αὐτῷ vertenda esse: contra sum testatur, vt de placitis philosophorum 6, 14. et αὐτοὺς significare: sua esponte, non solicitatos.

## LXXXXVIIL

Schol. Eurip. Orest. 1648. περί τῆς 'Ορέστου πρίστως ἐν 'Αρείφ πάγω ίστορεῖ καὶ Ελλάνικος, ταῦτα γράφων τοῖς ἐκ Δακεδαίμονος ἐλθοῦσι καὶ τῷ 'Ορέστη οἱ 'Αθηναῖοι ἔφασαν. τέλος δὲ ἀμφοτέρων ἐκαινούντων, οἱ 'Αθηναῖοι τὴν δίκην ἔστασαν ἐνυέα γενεαῖς. ὕστερον ἀὶ "Αρης καὶ Ποσειδῶν περὶ 'Αλιψροθίου δίκην. εἶτα Κέφα-λος. ὁ Δηϊονέως, ὅστις Πρόκριν τὴν 'Ερεχθέως ἔχεν γυνείαα, καὶ ἀποκτείνας ἐξ 'Αρείου κάγου δίκην ὡς δικασθείς ἔφυγεν ἔξ γενεαῖς ὅστερον. μετὰ δὲ τὴν Δαιδάλου δίκην, ἀδελφιδοῦν, τὸν Τάλων, ἀποκτείναντος δολόεντι θανάτω, καὶ φυγόντος δίκην, τρισὶ γενεαῖς ὕστερον αὖτη ἡ Τυνδαρὶς Κλυταιμνήστρα 'Αγαμέμνονα ἀποκτείνασα, καὶ

ύπὸ 'Ορέστου ἀποκτανθεῖσα, συγκροτηθήναι δίκην τῷ 'Ορέστη ὑπὸ Εὐμενίδων παρεσκεύασεν, δς μετὰ τὴν κρίσιν ἐπανελθών, "Αργους ἐβασίλευσε. καὶ ἐδίκασεν δὲ 'Αθηνὰ καὶ "Λοης.

Doctum vocatur hoc/Scholion ab Heynio ad Apollodor, p. 821. et insigne fragmentum a Meursio de Areopag. c. 10. T. II. Opp. p. 428. Neuter sensisse videtur difficultates, quibus ille locus laborat. Neuter enim quicquam attulit ad eum emendandum, quum tamen eum valde corruptum esse mihi persuasissimum habeam, nisi quod Meursius l. l. pro Távzalov legendum docuit τον Τάλων. qua correctione nihil verius est. Nam Τάlog, Perdicis, quae erat Daedali soror, filius, discipulus Daedali, quem magister, veritus ne propter ingenii praestantiam ipsum aliquando superaret, ex arce Mineruae deiecit, diserte Tálws vocatur apud Apollolodor. 3, 15, 9. Vnde recte videtur idem Meursius apud Pausan. 1, 21. p. 49. et 1, 26. p. 62. vbi Kálog et Kálov legitur, reponere Tálog et Tálov. Nempe parrat ibi Pausanias, in via, quae a theatro ad arcem duceret, sepultum esse Talum a Daedalo interfectum. Etiam apud Suidam, in Πέρδικος Γερον, Κάλως in Τάλως mutari debuit. Plures Talos fuisse et saepe inter se confusos, bene obseruauit Heyn. 1. 1. p. 220. sq. De Talo igitur omnia certa videntur. Vtinam vero quis aeque certam attulerit priorum verborum emendationem. Sed etiam nuperus Scholiorum Eurip. editor, Aug. Matthice, vel omnia putauit esse intellectu facillima, vel nihil habuit, quo depravata corrigeret. Ego saltem, quaenam potissimum Scholii verba vitio laborent et emendatione egeant, paucis ostendam. Scilicet 1) non intelligi potest, quid sibi velit verbum ἔφασαν. Etsi enim dicere quis voluerit, co indicari, Athenienses iis, qui Lacedaemone aduenissent, in his (hanc enim vim habet particula xal. v. Homer. 1. v, 1. omninoque Strab. 8, p. 340. D.) Oresti, rem narrasse: tamen quaeri recte potest, quid et quo consilio nar-

raue-

rauerint. 2) aeque obscurum est vocabulum zélog. Estne finie, hoc est, vel exitus, euentus, vel propositum, causa, an denique vel tandem? 3) auporspot illi quinam sunt? Haud dubie Orestes cum comitibus, et Athenien-Onomodo vero hi dici poterant legaveiv ... laudare? Hanc tamen difficultatem puto omnium minimam esse, Rotest enim examein significare cupere, vt apud Eurip. Androm. 554. ανηβητηρίαν ρώμην έπαινώ λαμβάνεις, vbi Soliol, explicat verbis βρύλομαι et άσπάζομαι. Potuerint igitur vtrique cupere, vt res cito ad finem perdu. ceretur. Sed 5) qua tandem ratione verba ista cohacrest com verbis sequentibus? Ex voiuersa enim orationie serie cognoscitur. Hellanicum nouem actates computasse inde a prima causa in Arcopago acta veque ad Orgetis, iudicium. 6) Vltima igitur difficultas existit ex adverbio voregov, quum omnes consentiant, primum in Areopago iudicium factum esse de Marte ob interfectum Halirrhothium. (v. ad fragm. XVI.) Hoc diserte testatur Paugan. 1, 21. p. 49. vbi narrat, in templo Aesculapij. εικε χρήνην, παρ' ή λέγρυσι Ποσειδώνος παϊδα, 'Αλιδόόδιαν, βυγατέρα "Αρεως, 'Αλκίππην αλοχύνοντα, αποθανείν. ύπὸ. Αρεως, και δίκην έπὶ (ita enim lego pro ύπὸ. quas particulas saepe inter se permutatas esse, vel vnns Canterus docere potest in syntagm. de ratione emendandi Graecos auctores p. 14.) τούτο τῷ φόνω γενέσθαι πρῶτον., it. 1. 28. p. 68. "Αρειος πάγος καλούμενος, ότι πρώτος "Δοης ένταῦθα έμρίθη. Taceo alios, taceo ipsam temporum rationem. Num igitur ex voregov faciamus πρότερου? Immo πρώτου. An υστερου in dialecto Lesbica vel Mitylenaea poni potuit pro πρώτου? Ne hoc quidem. Nam statim υστερον bis positum est in notione natiua. Quae quum ita sint, quum tot ac tantis hic locus difficultatibus prematur, neque, quod ego quidem sciam, quisquam vnquam eas tollere conatus sit. variis modis eum tentaui, quorum eum tantum commemorabo, qui nunc quidem mihi maxime placet, quanquam non diffiteor, me nullam aliam ob causam in eo

acquiescere, quam quia non habeo meliora. Scilicet priores huius loci partes transponendas puto et paucula quaedam mutanda, hoc modo: τοῖς ἐκ Λακ. ἐλθ. καὶ τῷ 'Οο. οι 'Αθηναΐοι την δίκην έστασαν έννέα γενεαίς ύστερου η "Αρης και Ποσειδών περί Αλιβροθίου δίκην έφασαν, τέλος νε αμφοτέρων επαινούντων. είτα Κέφαλος δ Δηϊονέως, nempe δίκην ἔφη, ὅστις. - In hac lectionis constitutione nihil admodum puto offensurum esse viros doctos, nisi omissionem vocabuli of 'Admeacot, quod vulgo legitur ante ἔφασαν. Sed illud, quanquam ab ipso loci sensu alienum, facile a sciolo quodam potuisse serioribus temporibus addi, apparebit, opinor, ex iis, quae iam mihi afferenda erunt ad coniecturam meam defendendam. Nam 1) esse interdum in veterum scriptorum libris ordinem verborum turbatum, nemo facile negauerit. Insigne huius generis exemplum idemque notissimum est in Luciani encomio Demosthenis, vbi integrum folium alieno loco positum suo ordini restituit eximium Gesneri acumen. Vid. eius annotatt. ad Lucian. T. III. Opp. p. 511. p. 514. sq. et p. 519. Sic Valckenar, ad Theocr. Adoniaz. p. 268. C. (p. 265. A. edit. 2.) non male iudicare videtur, apud Strabon. 8. p. 365. A. ed. Casaub. p. 561, 9. ed. Almelov. verba xaλείσθαι δε Είλωτας reponenda esse v. 14. post vocabulum πολέμω. Et Schützius verba Xenophontis Memorr. 3, 8, 2. είδως, ὅτι, ἐάν τι ἐνοχλῆ ἡμᾶς, δεόμεθα τοῦ παύσοντος, collocanda iudicat 3, 6, 1. post verba Σωκοάτης δέ. Multa alia exempla collegit, omninoque de toto hoc genere tam vtiliter quam caute disseruit, Godofr. Hermannus in libello de emendationibus per transpositionem verborum, Lips. 1824. 4. 2) dè illud post υστερον nullo modo locum habere potest, et haud dubie mutari debet in n. Nam n transire facile potuisse in δή, δή autem et δέ saepissime inter se permutari, quis nescit? Sic apud Xenoph. Cyrop. 2, 3, 1. pro téλος δε in edd. vett. legabatur τ. δή, et contra 5, 5, 3. in omnibus editt, legitur ex τούτου δέ, pro quo Zeun. ex

auctoritate cod. Guelf. edidit &. r. on. Comparativus autem υστερον quin recte iungi possit coniunctioni n, nemo videtur posse dubitare. Sic Xenoph. Cyneget. 1. 4. έγεγόνει μεν πρότερος τούτων, έτελεύτησε δε ύστερον η ώς 'Αγιλλέα ἐπαίδευσεν. Plutarch. in Lucullo c. 5. T. Opp. p. 494. D. όλίγω δ' υστερον η Σύλλαν αποθανείν. Plato Sympos. T. III. Opp. p. 173. A. τη ύστεραία η ή τὰ ἐπινίπια ἔθυεν. 3) His vero mutationibus admissis. sponte intelligitur, locum etiam ita, vt indicaui, esse distinguendum, et 4) de, quod est post télog, mutandum in ys. Sic apud eundem Xenoph. Cyrop. 5. 1. 11. pro νῦν δ' αὖ οῦτως cod. Guelf. exhibet νῦν γ' αὖ οῦτως. Cf. Ernest. et Hindenb. ad memm. 1, 2, 43. 5) Vocabulum ἀμφοτέρων refero ad solos Martem et Neptunum, hoc sensu: ita quidem, vt ambo litis exitum approbarent, vt vterque in deorum iudicio acquiesceret. Nempe iudicati fuerant Mars et Neptunus ab omnibus diis. Etsi igitur Mars ceciderit causa, tamen satius putasse videtur iudicio omnium deorum contentum esse, quam nouas turbas mouere. Neptunum autem nihil praeterea desideraturum fuisse, per se patet. Restat igitur, vt demonstretur, duporépous in plurali dici posse tantum de duobus, pro duφότερος vel ἄμφω. Hanc in rem vero laudasse sufficiet duo Theocriti locos, qui meae causae validissime patrocinantur. Prior est idyll. 10, 33. vbi Battus de se suaque puella, γούσεοι, inquit, άμφότεροι κ' άνεκείμεθα τα 'Αφοοδίτα: posterior extat idyll. 11, 70. φασῶ — τῶς πόδας ἀμφοτέρως μευ σφύσδειν. Cf. Apollon. Rhod. 1, 153. 6) Maxime vero dubitari posse intelligo de vsu verbi φάναι, ex mea quidem sententia iungendi cum vocabulo δίκην. Sed quanquam ingenue profiteor, mihi nullum locum notum esse, in quo verbum illud habeat hanc vim: tamen, quum ex mea coniectura et explicatione locus, qui omni sensu carebat, tolerabilem sensum fundat, et bene Graece dicatur olunv elasiv, non tantum de judice, vt sit sententiam dicere, iudicium ferre, (vt apud Homer. Il. 6, 508.) sed etiam de reo, pro causam dicere (v. Xenoph. memm.

4, 8, 1.), vix puto me propter hanc verbi quvat interpretationem dignum esse virorum doctorum castigationibus, praesertim si perpenderint, fortasse hunc ipsum rariorem verbi vsum, qui videtur non sine probabilitate quadam deriuandus esse ex antiqua Hellanici dialecto (v. supr. 6. 8.), effecisse, vt tantopere corrumperetur doctum hoc scholion. Vnde etiam orta videtur interpositio nominis of 'Aθηναίοι ante verbum έφασαν. Puto enim, postquam iam facta esset, per librariorum haud dubie negligentiam, misera illa loci laceratio, Grammaticum aliquem male sedulum, vt ἔφασαν haberet quo referretur, inseruisse esequentibus: οί 'Αθηναίοι. - Haec, quae olim scripsi, tantum abest vt omnino delenda putem, vt etiam nunc ea maximam partem probanda censeam. Qua ipsa de causa, quumque res sit incertissima, et de qua varie disputari possit, postea quaedam addidi, quibus illa magis etiam stabilirentur. Sed tamen, quum mihi locum diligentius inspicienti et aliae difficultates obortae sint, et via, quam anno 1787, ingressus eram, nimis visa sit esse lubrica, praesertim quum δίκην φάναι pro δίκην είπεῖν Graece dici vix possit: alia eaque tutiore via incedendum esse iudico. Eligat lector eruditus, vtram volet, vel, si neutra placet, veriorem commonstret. Scilicet inprimis quaerendum est, quinam sint of ex Aaxedaluoνος ἐλθόντες. Iam possent quidem audiendi videri, qui Electram et Pyladem intelligerent, a quibus Orestem in patranda caede adiutum fuisse scimus ex Sophoclis Electra. Atque ex hac interpretatione, et pristina mea emendatione, non solus Orestes in iudicium vocatus fuisse putandus esset, sed Electra quoque et Pylades. Posset igitur Orestes, tanquam praecipuus caedis auctor, solus nominatus videri, quod etiam alias fieri constat. At nemo alius veterum tale quid tradidit, sed omnes de solo Oreste accusato consentiunt. Nec magis probari posset, si quis intelligi posse existimaret Erigonam, Aegisthi ex Clytaemnestra filiam, huiusque auum Tyndarum, quibus Athenienses, quid in iudicio de Oreste actum esset, narrassent,

Leguntur quidem in Etymologico M. p. 38, (42,) 4. haec: Αἰώρα, έρρτη 'Αθηνᾶς, ην καλούσιν εύδειπνον. λέγεται γάο, 'Ηριγόνην την Αίγισθου και Κλυταιμνήστρας δυγατέρα, σύν Τυνδάρεφ τω πάππω έλθεϊν Αθήναζε, κατηνορήσουσαν 'Ορέστου · ἀπολυθέντα δε, ἀναρτήσασαν εαυτην, προστρόπαιον τοῖς 'Αθηναίοις γενέσθαι. vbi έρρτη 'Α. ชิท์ขาชเ et Eบ๊อ๊ะเสของ scribendum esse, acute, vt pleraque, vidit Meursius in Graecia feriata T. III. Opp. p. 787. At his hominibus non opus fuisse, vt ex Atheniensibus demum, quomodo causa Orestis acta esset, cognoscerent, quum ipsa Erigone inter Orestis accusatores fuerit, euidens est; nisi forte dicamus, cos sero, postquam iudicatum iam esset, aduenisse. Itaque in re tam incerta satius puto fateri, nobis omnino ignotum esse, quinam of έχ Λακεδαίμονος έλθόντες fuerint. Non errare videatur, qui simpliciter eos dicat hospites ex Lacedaemone aduenas. Ex hac ratione Eévoi isti et Athenienses intelligantur per άμφοτέρους, et nomen τέλος recte accipiatur de iudicii exitu. vt apud Platon. lib. 11. de legg. T. II. Opp. p. 937. D. τὸ τέλος τῶν ἔμπροσθεν dixav. Fateor tamen, me etiam in eo, quod tractamus, Scholio aegre articulum vò desiderare. Pro zal vo 'Ooéστει autem legerim καὶ τὸ τοῦ 'Ορέστου. Deinde quaeri et potest et debet, quomodo Athenienses dici possint hoc de Oreste iudicium egisse siue constituisse (στήσαι), quum Eumenides id fecisse paulo post di-Scilicet hanc verbi loraval notionem in hunc locum conuenire nego. Certum esse potius arbitror, ad verbum goragav, quod etiam transitiue pro gorn-Dorice dici ex Pindar. Olymp. 10, 70. et Isthm. 7, 19. apparet, supplenda esse verba τῷ λόγω, sicuti quum diekegreodai et similia significant oratione persequi. Et verbum loravat sic vel simpliciter, vel adiectis illis τῷ λόγω, non raro tam apud alios quam apud Platonem legitur. In Theaeteto T. I. Opp. p. 183. A. ενα μή στήσωμεν αὐτοὺς τῷ λόγω, ne oratione ostendamus, ipsis

standum esse, neque moueri licere. De republ. 2, T. II. Ορρ. p. 361. Β. τον δίκαιον παρ' αὐτον ίστωμεν τω λόγω, oratione ostendamus, iustum esse ei similem. Rursus in Theaeteto T. I. Opp. p. 157. B. ἐάν τι τὶς στήση τῷ λόγω. si quis disputando demonstrauerit, aliquid esse. Paulo ante ibidem: οὐδὲν ὄνομα ὅ τι ἀν ίστῆ, quod significet, esse aliquid. Sic Lucian. de conscribenda historia c. 50. στήσας ἐνταῦθά που ταῦτα, postquam docuit, in hac fere narrationis parte sufficere ea, quae narrauerit. exemplis conficitur, in verbo lotavat esse definiendi potestatem. Itaque verba: την δίκην έστασαν έννέα γενεαίς ύστερον η etc. (Ita enim legendum esse nunc quoque censeo.) ita intelligenda existimo: iudicium dixerunt habitum fuisse nouem aetatibus post quam etc. Deinde, inter δίκην et εἶτα, inserendum putem εἶπον vel εἶπαν, quod absorberi facile potuit a sequente illo είτα. Pro έξ 'Agelov πάγου vsitatius esset εν 'Agelo πάγο. (vid. Lexic. Xenophont. Vol. II. p. 88.) Pro δίκην ώς reponendum esse aio: δίκην εἶπεν, ώς. In fine fragmenti, pro ἐδίκασεν, mallem ἐδίκασαν. Ita nulla verborum traiectione videtur opus esse, et totus locus Latine reddi sic potest: De Orestis iudicio in Areopago narrat etiam Hellanicus, ita scribens (his verbis): Iis aduenis vel hospitibus, qui ex Lacedaemone venerant, Athenienses inter alia etiam id narrarunt, quod de Oreste acciderat. Quumque vtrique exitum iudicii laudarent, Athenienses iudicium illud ostenderunt factum esse nouem aetatibus post quam Mars et Neptunus de Halirrhothio causam dixissent. Deinde Cephalus, Deionei filius, qui, quum vxorem suam Procrin, Erechthei filiam, occidisset, causam in Areopago dixit, tanquam damnatus in exilium abiit sex aetatibus post. Sed post Daedali iudicium (causam), qui Talum, sororis filium, per fraudem interemerat, et reus actus erat, tribus aetatibus serius haec Tyndari filia, Clytaemnestra, quae Agamemnonem interfecerat, ab Oreste occissa, effecit (in causa fuit). ot actio iudiciumque ab Eumenidibus conflaretur Oresti,

qui post iudicium reuersus Argi rex factus est. Minerua et Mars sederunt iudices. Sed de vniuersa mea sententia velim vt iudicent viri me peritiores. Pergendum est ad reliquorum verborum illustrationem. Cephalus patre vsus est Deione, Phocidis rege, matre Diomede, Xuthi filia (v. Apollodor. 1, 9, 4. quo loco Heynius post alios probabiliter legendum coniicit Φθιώτιδος pro Φωκίδος, et Antonin. Liber. c. 41.). Procris fuit Erechthei, sexti Atheniensium regis, filia, Cephali vxor. Hanc ille incautus et inuitus sagitta s. iaculo confecit in venatione. Quam ob caedem ab Areopagitis damnatus fuit sempiterno exilio. (v. Apollod. 3, 15, 1.) Ceterum in nostro loco recte quidem Meursius 1. 1. verbum Equys retulit ad hoc ipsum exilium, quia accusatiuus olunv, nisi aliquid additur, non cum hoc verbo, sed cum participio δικασθείς cohaeret, atque adeo δίκην δικασθείς recte vertitur iudicio damnatus, sed tamen videntur illa verba: δίκην ώς δικασθείς έφυγεν, propter interpositum ως, quippe, duri quid et inusitati habere. quare δίκην είπεν, ώς δικασθ. legendum esse paulo ante monui. - Daedalus, qui fuit ex Erechthei posteris (v. Diod. Sic. 4, 76.), videtur eodem fere tempore cum Cephalo vixisse. Quam ego puto causam esse, cur non distincte Hellanicus definierit tempus, quo iudicatus fuerit Daedalus. - Orestem ab Eumenidibus accusatum fuisse, non dicunt omnes. Nam Euripidi quidem eadem quae Hellanico sententia probatur, sed alii Orestis accusatorem fecere Tyndareum, id quod refellit Pausanias 8, 34, p. 669.; alii hunc eundem Tyndareum et Erigonam, de qua opinione paulo superius dixi; alii Perilaum, Icarii filium, Clytaemnestrae patruelem, de quo vid. Pausan. 1. 1. Diuersitatem narrationis breuiter notauit etiam Tzetzes ad Lycophr. 1374. 'Ορέστης - κρίνεται εν 'Αρείω πάγω, η μετά 'Εριννύων, η Τυνδάρεω, η Έριγόνης, της Αίγισθου και Κλυταιμνήστρας θυγατρός. Sed a Minerua et Marte eum faisse iudicatum, solus dicere videtur Hellanicus. Nam alii, vt Demosthenes adv. Aristocratem p. 641, 27. edit.

Reisk., duodecim diis iudicium illud tribuunt, ita quidem, vt, quum aequalia essent suffragia condemnantium et absoluentium, Minerua suo calculo perficeret absolutionem: quo alludit Cic. Mil. 3. Cf. Victor, V. L. 13. 23. In cuius rei memoriam postea semper obseruata est haec consuetudo, vt quum paria essent suffragia, reus absolueretur. Vid Ioh. Henr. Boecleri ἰσοψηφία s. calculus Mineruae; in eius Dissertatt, academicis, Argent. 1658. 8. editis, p. 270 - 319. et Aug. Cornel. Stockmanni duae dissertatt. de calculo Mineruae. Lips. 1796. 4. Alii Orestem simpliciter dicunt judicatum fuisse a diis. Sic Aristides Platon. 2. Tom. II. p. 214. τον 'Ορέστην άφεθηναι λόγος έν τοῖς άλλοις θεοῖς κοινό. μενον, είς τον Απόλλω το έργον ανενεγκόντα. Et tamen antea p. 176. dixerat: τον 'Ορέστην φασί τὰς ἡμισείας (ψήφους) μεταλαβόντα. Qui igitur a duodecim diis Orestem iudicatum fuisse dicunt, eorum sententia repugnare videri potest locis Schol. Apollon. et Ennii ad fragm. XXVII. laudatis, vbi Mineruam quoque et Martem in duodecim deorum collegio fuisse vidimus. Ita putare quis possit, Demosthenem et qui eadem dixerunt, non δώδεκα dicere debuisse, sed δέκα. Saltem Plautus Epidic. 5, 1, 4. Iouem a reliquis vndecim diis distinguit, haec scribens: "Si vndecim deos praeter sese secum adducat Inppiter." Reperiuntur vero in veteribus vtriusque linguae scriptoribus exempla satis multa numeri integri pro imminuto positi. Et omnino quidem similes loci sunt apud Apollodor. 3, 14, 2. Ποσειδών εν 'Aφείφ πάγφ αρίνεται, διααζόντων των δώδεκα θεων "Αρει. Conf. §. 1. Et in priore ad Corinthios epistola 15, 5. de lesu: ἄφθη Κηφά, είτα τοῖς δώδεκα. Et tamen aberant, praeter Petrum, Thomas et Iudas Iscariotes, ita vt ἐννέα dicendum fuisse videatur. Sic a Romanis Cen. tumuiri dicuntur, qui re vera erant centum et quin. que. - Iudicium ipsum factum est rege Athenis Demophonte, (v. Phanodemus apud Athenaeum 10. p. 437. C. et Tztez. ad Lycophr. 1374.) et valde nobilitatum videtur apud veteres. Saltem Zopyrus, auctore Plinio H. N. 38, 12, 55. Areopagitas et iudicium Orestis in duobus scyphis caelauit. — Totam Orestis historiam illustrauit, et de hoc ipso, quem modo tractauimus, Hellanici loco docte disseruit, Bachetus de Meziriac Commentaires sur les Epistres d'Ovide T. II. p. 255 — 296. Facile autem perspicitur, haud idoneos auctores secutum esse Scholiasten Aeschyl. Eumenid. 690. quum scriberet: σημείωσαι, ὅτι πρώτη ἐπὶ 'Ορέστη γέγονε δίπη ἐν τῷ 'Αρείφ πάγφ.

Ad Hellanici 'Ardloa videtur etiam referenda esse illa eius narratio, quam supra attuli e Tzetza §. 4.

# AD ATAANTIAA:

## LXXXXVIIII.

Schol. Homer. II. μ, 1. Πάτροκλος, δ Μενοιτίου, τρεφόμενος εν Όποῦντι τῆς Λοκρίδος, περιέπεσεν ἀκουσίφ πταίσματι. Παῖδα γὰρ ἡλικιώτην 'Αμφιδάμαντος οὐκ ἀσήμου Κλησώνυμον, (Villois. Κλισωνύμου,) ἢ, ὥσπέρ τινες, Αἰάνην, (Villois. Αἴαν, verba περὶ ἀστραγάλων οmittens) περὶ ἀστραγάλων ὀργισθεὶς ἀπέκτεινεν. 'Επὶ τούτφ δὲ φυγών, εἰς Φθίαν ἀφίκετο, κἀκεῖ, κατὰ συγγένειαν Πηλέως, 'Αχιλιεῖ συνῆν. Φιλίαν δ' ὑπερβάλλουσαν πρὸς ἀλλήλους φυλάξαντες, (Villois. διαφυλάξαντες,) ὁμοῦ ἐπὶ "Ιλιον ἐστράτευσαν. Ἡ ἱστορία παρὰ Ἑλλανίκφ. (Villois. Ἑλληνικῷ.)

Hic Menoetius, qui Patroclum genuit ex Sthenela (v. Schol. Apollon. Rhod. 1, 69.), fuit Actoris filius ex Aegina Asopi filia. v. Schol. Hom. Il. o, 10. Debet igitur distingui a Menoetio illo, qui fuit Iapeti e Clymene, Oceani filia, filius, frater Atlantis et Promethei. (v. Hesiod. theog. 509. sq. et Schol. Aeschyl. Prom. 347.) Ad rem ipsam pertinet locus Ovidii epist. ex P. 1, 3, 73. sq. "Caede puer facta Patroclus Opunta reliquit, Thessalicamque adiit hospes Achillis humum." Nomen pueri, quod non magis habet Ovidius, quam ovyyévszav Patrocli et A-

chillis, apud Apollodor. 3, 13, 8. est Κλυσώνυμος. Ceterum retuli hunc locum ad Atlantidem, quia supra ad fragm. XXIIII. dixi, videri Troica fuisse partem Altantidis. Sed potest etiam recte ad alios Hellanici libros referri.

C

Schol. Hom. Od. ε, 125. ἡν Κρὴς ὁ Ἰασίων. Ἑλλάνικος δὲ Ἡλέκτρας καὶ Διὸς αὐτὸν γενεαλογεῖ. et Eustath. ad l. l. p. 1528. δ. τὸν Ἰασίωνα γεωργὸν ἡ κατὰ τὸν Ἑλλάνικον ἱστορία ἔχει, Κρῆτα τὸ γένος, Διὸς υίὸν καὶ Ἡμέρας.

Quum Iasion etiam ab Apollod. 3, 12, 1. et Schol. Cod. Aug. ad Eurip. Phoenn. 1146. dicatur Electrae Atlantidis (de qua v. fragm. LXXI.) et Iovis filius, frater Dardani, non dubito, quin Huépas in Eustathii loco, quanquam ita legitur apud Phavor. quoque in v. Iaolwva, mutandum sit in Hléntoug. Etiam in Scholiis ad Odyss. 1. 1., quae Creuzerus Meletematum e disciplina antiquitatis Parte I. (Lips. 1817. 8.) p. 52. e Codice Palatino 45. edidit, et quae Buttmannus suae Scholiorum in Odysseam editioni (Berol, 1821. 8.) inseruit, legitur 'Haixτρας. In iisdem Scholiis Iasion vocatur Κράτεος καὶ Φροvlac vloc. Alii eum faciunt Minois et Phroniae Nymphae filium, vt Schol. Theocr. 3, 50. a quo codem, vt ab Hesiodo theog. 969. sqq. dicitur a Cerere amatus ex ea genuisse Plutum. Vnde satis apparet allegorica fabulae origo. Scilicet diuitias sibi parauit Iasion ex agricultura. De qua allegoria v. Eust. 1. 1.

# AD BOIRTIAKA:

CI.

Steph. Byz. in v. 'Ωρωπός, vbi laudat locos, quibus demonstretur, gentile oppidi esse 'Ωρώπιος, Καὶ Θεόπομπος, inquit, καὶ Έλλάνικος

άνακοινοῦνται τῶν 'Ωρωπίων Τηλέφω, καὶ τοῖς μετ ἐκείνου, βουλομένοις, καὶ τον 'Ωρωπον ὑπάρχειν αὐτοῖς.

Si locus sanus et integer est, Theopompus existimari debet Hellanicum exscripsisse. Ad quos pertineat verbum άνακοινοῦνται, et quis fuerit ille Telephus, ignoro. Quin ne illud quidem satis mihi apertum videtur, quaenam potissimum Oropus intelligenda sit. Nam Stephanus praeter Boeotiae Oropum commemorat quatuor alia huius nominis oppida: Macedoniae, Syriae, Argi, Thesprotiae. Sed Boeoticum intelligendum puto, quia Pausan. 1, 34. p. 83. narrat, Oropiorum in Boeotia ciuitatem de agro contendisse cum Atheniensibus, et his tandem eum adiudicatum fuisse a rege Philippo, sicuti iam olim Oropus in Atheniensium potestate fuerat, - vnde fortasse explicari debet locus Thucyd. 2, 23, vbi 'Ωρώπιοι dicuntur 'Αθηγαίων ὑπήχοοι, — et quia e Livio 45, 27. colligi potest, Athenienses ipsam vrbem sibi vindicasse serioribus temporibus. Anno enim belli Peloponnesiaci vigesimo Boeoti eam proditione Atheniensibus eripuerant, teste Thucydide 8, 60. Possit igitur vel Hellanici aetate, vel antèa, similis inter vtramque ciuitatem contentio orta esse, ita vt ἀναχοινοῦνται pertineat ad Athenienses. Genitiui τῶν 'Ωρωπίων, nisi in Datiuos τῷ 'Ωρωπίω mutandi sunt, pendent ab omisso Datiuo πρεσβευτή. Per Telephum apparet non Herculis ex Auge filium, in Arcadia natum, posse intelligi, qui apud Aristidem T. I. p. 520. edit. Iebb. primam coloniam Pergamum ex Arcadia deduxisse legitur, et in Mysia regnauit tempore belli Troiani, de quo Telepho multi narrarunt, v. c. Tzetzes ad Lycophr. 206. et 209. Immo Oropius quidam Telephus intelligendus est, quanquam alias a scriptoribus antiquis non memoratus. Multi enim parentes filiis imponebant nomina hominum antiquissimis temporibus celebrium. Sic inter legatos Rhodiorum ad Perseum nominatur Telephus quidam apud Polyb. 29, 4, 4.

## CIL.

Schol. Pindar. Pyth. η, 68. de Adrasto, Talai filio, rege Argiuorum: πρότερον μεν ἐσώθη μόνος κατὰ δὲ τὴν

δευτέραν στρατείαν πάντων σωθέντων, αὐτὸς μόνος τὸν υίὸν ἀπέβαλεν, Αἰγιαλέα, ῶς φησιν Ἑλλάνικος, λέγων, ἐν Γλίσαντι τὴν συμβολὴν γεγενήσθαι.

Illud ngórsgov spectat ad eam expeditionem, qua Polynici, genero suo, contra fratrem eius Eteoclem. qui Thebano regno Polynicen exuerat (v. fragm. sq.), cum sex aliis ducibus in auxilium profectus erat, et in qua solus seruatus fuerat equi Arionis beneficio. (v. Hygin. fab. 70. Cf. Homer. Il. ψ, 346. sq. Schol. Eurip. Phoena. 411, et Herm. von der Hardt in opere ad fragm, LIIII. laudato, p. 517 — 527.) Sed devreça organela suscepta est contra Laodamantem, Eteoclis filium, Ibi in proelio ad Glisantem, Boeotiae oppidum, commisso, amisit Adrastus filium, reliquis ducibus servatis. (v. Pausan. 9, 5. p. 722. qui et ipse oppidum illud per vnum o scriptum exhibet, sed Homer. ll. β, 504. per duo σσ. Cf. interpp. ad Steph. Byz.) Nam praepositionem èv saepe significare ad s. apud, a multis viris doctis iam obseruatum est, v. c. a Perizon. ad Ael. V. H. 2, 25. cuius locis add. Xenoph. Ages. 2, 23. ἐν Λεύκτροις. 7, 5. ἐν Κορίνθω. hellen. 7, 6. 18. εν Λακεδαίμονι – εν Μαντινεία. Cf. quos laudat Abresch, dilucidatt. Thuc. p. 119. et Gottleber ad Platon. Menex. c. 13. et supra fragm. XXI.

## CIII. a.

Schol. Eurip. Phoenn. 71. Έλλάνικος δὲ Ιστορεῖ, κατὰ συνθήκας αὐτὸν (nempe Polynicen) συγχωρῆσαι τὴν βασιλείαν Ἐτεοκλεῖ, λέγων, αῖρεσιν αὐτῷ προτεῖναι τὸν Ἐτεοκλῆ, εἰ βούλοιτο τὴν βασιλείαν ἔχειν, ἢ τὸ μέρος τῶν χρημάτων λαβεῖν, καὶ ἐτέραν πόλιν οἰκεῖν. τὸν δὲ λαβόντα τὸν ὅρμον καὶ τὸν χιτῶνα 'Αρμονίας, ἀναχωρῆσαι εἰς "Αργος, κρίναντος τοῦ μέρους τὴν βασιλείαν Οἰδίποδός που χωρῆσαι ὧν τὸν μὲν ὅρμον 'Αφροδίτη, τὸν δὲ χιτῶνα 'Αθηνῷ ἐχαρισατο, ὧ καὶ δέδωκε τὴν θύγατρα "Αδραστος 'Αργείαν.

Ita legitur hic locus in libris Euripidis ante Valckenarium editis, sed haud dubie corruptus. Certe προτεῖναι recte mutasse Valcken. in προθεῖναι videtur: quan-

quam nec repugnauerim admodum, si quis tueri velit προτείναι. Nam similis locus est apud Schol, Hecub. 644. 'Αφροδίτη την Ελένην προτείνει. Similiter in Aesop. fabula 236. (all. 111.) νόμον προτείνας, vbi quis προθείς vel ποοβαλών exspectet. Idem Valckenarius pro που χωρήσαι emendauit παραγωρήσαι, et paulo post inseruit post μιτώνα datiuum αὐτῷ, et datiuos 'Αφροδίτη et 'Αθηνά mutavit in nominatiuos, ex & fecit &, et e την θύγατρα - 'Aoyelav, tỹ Được - 'Aoyela. Profecto optime omnia, atque adeo a nupero editore Matthaeo recepta, qui etiam ipse pro κοίναντος τοῦ μέρους legendum suspi-. catur xolvavra avri rov ukoous. Sed tamen vel sic in toto loco inest nescio quid obscuritatis, inest etiam omnino quod sentio quam non possit placere, etiamsi, cui culpa tribuenda sit, Hellanico ne an Scholiastae vel librariis, vix definiri posse existimem. Saltem de vltimis dubitatio quaedam mihi subnascitur. Nam vix dici poteșt Adrastus filiae dedisse illum Harmoniae ornatum, ante quam ipse narratus esset eum a Polynice accepiese. Praeterea satis constat, Adrastum filiam suam dedisse Polynici vxorem. (Vid. vel Hygin. fab. 69.) Itaque malim vel servare lectionem o - την δύγατρα - 'Aργείαν, vt o pertineat ad Polynicen, vel certe legere: α - τη θυγατοί 'Αδράστου 'Αργεία, posita post έγαρίσατο distinctione maiori. Quae posterior ratio mihi praeserenda videtur etiam ideo, quia sic tollitur difficultas illa, quae oritur e forma accusativi contracta θύγατρα, quae non quidem defendi non potest, sed in tali scriptore, qualis est vel Hellanicus vel Scholiastes, h. e. vel antiquissimo vel nouo, eoque prosaico, videtur mihi habere insolens quid. - Ceterum ad hanc eandem historiam spectat etiam alius eiusdem Scholiastae locus ad Phoenn. 61, vbi ad illa verba, quibus poeta dicit, Oedipum sibi oculos eruisse, haec addit: ὅμοια καὶ Ἑλλάνικος. Omnino conf. Pherecyd. p. 188.

De alio Hellanici loco, qui ad Boeotica referendus videtur, dixi §. 6. Cf. fr. XXXVIII.

## AD AETKAAIQNEIAN.

## CIII. b.

Schol. Pindar. Olymp. 9, 64. 'Η δὲ Πύδρα καὶ Δευκαλίων, ἐκ τοῦ Παρνασοῦ ἐλθόντες ἐν τῆ λάρνακι, πρῶτον
ἄκησαν ἐν τῆ 'Οποῦντι πλησίον Παρνασοῦ. 'Ενιοι δὲ οὐκ
ἔν τῆ 'Οποῦντι φασι Δευκαλίωνα καὶ Πύδραν οἰκῆσαι ὁ γὰρ
'Απολλόδωρος οῦτω γράφει ·,,οἰκῆσαι δὲ ἐν Κύνφ τὸν Δευκαλίωνα λέγεται καὶ τὴν Πύδραν, καὶ τὴν Πρωτογένειαν
ἐκεῖ τετράφθαι φασίν. 'Ιστορεῖ δὲ ταῦτα καὶ 'Ελλάνικος.
Δυσχεραίνοι δ' ἄν τις, πῶς τινές φασι Πύδρας καὶ Δευκαλίωνος εἶναι Πρωτογένειαν, τοῦ Πινδάρου ἐξ 'Οποῦντός
τινος 'Ηλείου λέγοντος αὐτὴν γεγενῆσθαι. 'Ο δὲ 'Ελλάνικος
καὶ τὴν λάρνακα οὐ τῷ Παρνασῷ φησι προσενεχθῆναι, ἀλλὰ
περὶ τὴν "Οθρυν τῆς Θεσσαλίας.

Λάρναξ de rudi quodam nauigii genere dicitur satis saepe. Vid. Pherecydis fragm. II. Eodem modo κιβωτός Genes. 6. 14. in historia de diluuio Noacheo. — 'Οποῦς in epigrammate apud Strabonem 9, p. 425. et apud Brunck. Vol. III. Analectt. inter ἀδέσποτα nr. DCXXV. vocatur μητοόπολις Λοχοών. - Opuntis nauale, quod sinum Opuntium terminabat, dictum est Kūvog. Vid. Strab. 1. 1. vbi famam quoque memorat, Deucalionem Cyni habitasse, quo ipso loco Pyrrhae monumentum ostendi narrat, vt Deucalionis Athenis. Liuius 28, 6. Cynum Locridis dicit esse emporium Opuntiorum vrbis, mille passuum a mari sitae. Ex his aliisque veterum scriptorum locis apparet, in Scholiis Theocrit. idyll. 15, 141., vbi Deucalion legitur εν Κύδνω της Λουρίδος habitasse, scribendum esse èv Kůvo. id quod dudum perspexit Heyn, ad Apollodor. p. 1039. - "Odove etiam a Schol. Theocrit. 3, 45. et Schol. Apollon. Rhod. 2, 515. vocatur ogos Oessallas, vt ab Herodoto 7, 129. aliisque.

## CIII. c.

Scholia in Platonem p. 48. ed. Ruhnken. Κόδοος ήν από Δευκαλίωνος, ως φησιν Έλλανικος. γίνεται γαο Δευκα-

λίωνος μὲν καὶ Πύόδας, ὡς δὲ τινὲς, Διὸς καὶ Πύόδας, "Ελληνος δὲ καὶ 'Οθρηΐδος, Εοῦθος, Αἴολος, Δῶρος, Ξενοπάτρα · Αἰόλου δὲ καὶ "Ιφιδος τῆς Πηνειοῦ, Σαλμωνεύς · Σαλμωνέως δὲ καὶ 'Αλκιδίκης, Τυρώ, ῆς καὶ Ποσειδῶνος, Νηλεύς · Νηλέως δὲ καὶ Χλωρίδος, Περικλύμενος · Περικλυμένου δὲ καὶ Πεισιδίκης, Βῶρος · Βώρου δὲ καὶ Αυσιδίκης, Πένθιλος · Πενθίλου δὲ καὶ 'Αγχιρόης, 'Ανδρόπομπος · 'Ανδροπόμπου δὲ καὶ 'Ηνιόχης, τῆς 'Αρμενίου, τοῦ Ζευξίππου, τοῦ Εὐμήλου, τοῦ 'Αδμήτου, Μέλανθος. οὐτος, 'Ηρακλειδῶν ἐπιόντων, ἐκ Μεσσήνης εἰς 'Αθήνας ἀνεχώρησε · καὶ αὐτῶ γίνεται παῖς Κόδρος,

Eadem leguntur in Siebenkeesii Anecdotis Graecis p. 51. sq. vbi tamen perperam scriptum esse Πηλεύς Πηλέως Siebenk. iam animaduertit, qui ἀγκιρόης quoque male exhibet pro ἀγκιρόης. — Codri maiores paulo aliter enumerauit Pausanias 2, 18. p. 151. sq. quo duce eos et ipse nominaui ad Pherecyd. fragm. XXVI. p. 123. edit. alterius. — De Hellene eiusque filiis dixi in libro de dialecto Macedon. et Alexandr. p. 8 — 14. — De Salmoneo et Neleo, a Pherecyd. p. 119. sq. et 151. et supra ad fragm. XI. — De Melantho vid. Meurs. de regibus Atheniensium, 3, 10. in eius Opp. T.I. p. 711—716. qui idem de Codro ibid. 3, 11 — 14. p. 716 — 727. exponit.

# AD LIBRVM

# HEPIE ON AN

SIVE

# ΕΘΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ:

## CIIII.

Schol. Apollon. 2, 713. ἀνομάσθη Παρνασσός ἀπὸ Παρνησσοῦ τοῦ ἐγχωρίου ἥρωος, ὡς Ἑλλάνικος.

Laudat hunc locum *Phavorin*. sed ita, vt pro Ionico Παονησσοῦ habeat commune Παονασσοῦ, quod Parisinus quoque Codex Scholiorum exhibet. De vsitatissima ista

in scribendo hoc nomine diversitate vid. Spanhem. ad Callimach. h. in Del. 93.

Hesychius: Κάδμιοι, οί Ποιηνείς, ώς Ελλάνικος. Priene fuit vnum e duodecim illis oppidis Ionicis, et quidem in Caria. (v. Herodot, 1, 142.) Iam vero Cadmus, qui primus historiam condere instituit, fuit Milesius, auctore Plinio H. N. 5, 29. s. 31. et 7, 56. s. 57. Miletum autem constat inprimis nobilitatam fuisse coloniarum, quas emisit, multitudine (v. Strab. 7, p. 319. A. B. 13, p. 589. B. C. et Frid. Eberh. Rambachii diss. de Mileto eiusque coloniis, Hal. 1790. 4.), nec admodum longe dissitam ab oppido Priene. (v. Paus. 8, 24. p. 647). Fortasse igitur Cadmus ille deduxit Prienen coloniam Mileto, ita vt Prienenses inde appellarentur Cadmii.

CVI. Steph. Βγz. Υπερβόρεου - Ελλάνικος δε Υπερβόοειοι γράφει, διὰ διφθόγγου.

Quae si vera sunt, minus recte editur in loco Clementis Alex. stromm. 1, p. 305. C. τους δε Υπερβορέους Έλλάνικος ύπες τὰ Γίπαια όρη οίκειν Ιστορεί. διδάσκεσθαι δε αύτους δικαιοσύνην, μη κοεωφαγούντας, άλλ' άκροδούοις γοωμένους. Et in Theodoreti de Graecorum affectibus curandis disputatione XII. Vol. IV. p. 1024. sq. edit. Schulz. (Hal. 1772, 8.) Ellávinos ev rais Istoplais Egn, τους Υπερβορέους οίκειν μεν ύπερ τὰ Ρίπαια όρη, άσκειν δὲ δικαιοσύνην, μη κοηφαγούντας, άλλ άκροδρύοις χρωμέvovs. De loco, quem incolant Hyperborei, consentit cum Hellanico Damastes in libro περί Έθνων apud Steph. Byz. Vnde fortasse rectius hic locus referri poterat ad Hellanici Βαρβαρικά Νόμιμα. Cf. supra §. 5. Quodsi Theodoretum sequimur, fragmentum putabimus esse ex Hellanici 'Icroplais, e quibus non dubito quin pleraque eius petita sint. Sed in scribendo huius gentis nomine

per diphthongum, semel imitatus est Hellanicum Schol. Apollon. 2, 677, non tamen in Codice Parisiensi. Alias ipse quoque scribit per simplex ε, vt 4, 611. Sic etiam Antipater Thessalonicensis in Brunckii Analectt. Vol. II. p. 118. nr. XXXVI. οὖνομα δ΄ αὐνῆς ῆρχετο 'Ριπαίων ἄχρις ὑπερβορέων. Ipsam horum populorum historiam illustrant Gedoyn recherches sur les Hyperboréens, in Mem. de l'acad. des I. et B. L. T. VII. p. 113 — 126. et Banier nouvelles réflexions sur les peuples appellez Hyperboréens, ibid. p. 127 — 150. Cf. Hist. de l'acad. des inscrr. T. XVIII. p. 198. sqq. et Theophil. Sigefr. Bayeri diss. de Hyperboreis, T. XI. Commentt. Petropol.

#### CVII.

Dionys. Halic. archaeol. 1, p. 28, 4. Ellaviage of Δέσβιός φησιν Ἡρακλέα τὰς Γηρυόνου βοῦς ἀπελαύνοντα είς Αργος, ἐπειδή τις αὐτῷ δάμαλις ἀποσκιρτήσας τῆς ἀγέλης εν Ιταλία οντι ήδη, φεύγων διηρε την ακτην, καλ του μεταξύ διανηξάμενος πόρου της δαλάσσης, είς Σικελίαν άφικετο, ερόμενον άει τους επιχωρίους καθ' ους εκάστοτε γένοιτο διώχων τον δάμαλιν, εί ποι τις αὐτον έωρακώς είη των τηδε άνθρώπων, Έλλάδος μεν γλώττης όλίγα συνιέντων, τῆ δὲ πατρίφ φωνῆ κατὰ τὰς μηνύσεις τοῦ ζώου καλούντων τὸν δάμαλιν ούττουλον, ώσπερ καλ νῦν λέγεται, από τοῦ ζώου την χώραν ονομάσαι πᾶσαν δσην δ δάμαλις διηλθεν, Ούϊταλίαν. μεταπεσείν δε άνα χρόνον την ονομασίαν είς το νύν σηημα, ούδεν θαυμαστον, έπελ και των Ελληνικών πολλά τὸ παραπλήσιον πέπονθεν όνομάτων. πλην είτε, ως 'Αντίοχός φησιν, ἐπ' ἀνδρὸς ήγεμόνος, όπερ ίσως και πιθανώτερον έστιν είθ, ώς Ελλάνικος οζεται, από του ταύρου την όνομασίαν ταύτην έσγεν, ἐκεῖνό γ' ἐξ ἀμφοῖν δῆλον, ὅτι κατὰ τὴν Ἡρακλέους ἡλι**κίαν, η μικ**ρφ πρόσθεν, ούτως ώνομάσθη.

Eandem, quam Hellanicus, nominis Italiae originem tradit Varro de re rust. 2, 1, 9. v. inprimis 2, 5, 3.

#### CVIII.

Steph. Βγz. "Αβδηρα, πόλεις δύο. ή μεν Θράκης, ἀπὸ 'Αβδηρίτου τοῦ υίοῦ 'Ηρίμου, Ἡρακλέους ἐρωμένου, δυ αί Διομήδους ἵπποι διεσπάσαντο, ὡς Ἑλλάνικος καὶ ἄλλοι φασίν.

Pro 'Αβδηρίτου legendum esse 'Αβδήρου, non solum ipse loci sensus docet, sed etiam Hygin, fab. 30. et Apollodor. 2, 5, 8. vbi diserte ita scribitur. Idque iam Stephani interpretes viderunt. Sed pro 'Holuou reponi debere Έρμοῦ, primus, ni fallor, docuit Heynius ad Apollod. p. 371. ex editt. vett. Quatuor Diomedis equorum nomina, praeter alios, recenset Hyginus 1, 1.

### CVIIII.

Steph. Byz. Αίπεια, πόλις - Κοήτης, ώς Έλ-

### CX.

Steph. Byz. Θεστίδειου, πόλις Θεσσαλική. Έλλάνικος δὲ δίχα τοῦ σ φησίν, ἀπὸ Θέτιδος.

Vera videtur esse scriptura, quam Hellanicus secutus est. (v. Eurip. Androm. 19. sq. et Schol. Lycophr. 175. p. 24. b.) Apud Strab. 9, p. 431. D. scribitur Ostldiov. vbi vid. Tzschuck. Vol. III. p. 587.

#### CX. b.

Auctor Συναγωγής λέξεων χοησίμων, in Bekkeri Anecdot. Graec. Vol. I. p. 362, 24. Αξμον τὸ ὄφος οὐδετέρως Εκαταΐος διὰ παντὸς, καὶ Διονύσιος, καὶ Έλλάνικος, καὶ Εὐδοξος,

Apud Plinium 4, 11, 18. aliosque ponitur masculine. Apud eundem 31, 4, 30. et Thucyd. 2, 96. genus ambiguum est. Rectius etiam scribi cum adspiratione, docet locus Theocriti Idyll. 7, 76. μαπρον νφ Λίμον.

#### CXI.

Steph. Byz. 'Ακέλη, πόλις Αυκίας. — ἔοικε δὲ λέγεσθαι ἀπὸ 'Ακέλλου, τοῦ Ἡρακλέους καὶ Μάλιδος παιδὸς, δούλης τῆς 'Ομφαλίδος, ὡς 'Ελλάνικος. — 'Ελλάνικος δ' εἶπεν, εἰς πόλιν 'Ακέλην. ἐχοῆν γὰς 'Ακέλητα εἶναι.

Ex vltimis verbis iam ante me observatum fuit, pro 'Ακέλη reponendum esse 'Ακέλης, et 'Ομφαλίδος Salmasius non male putabat mutandum esse in 'Ομφάλης Αύδης. Sed fortasse legi possit δούλης 'Ομφαλίδος, ita vt της ortum dicatur e syllaba λης, et δούλη 'Ομφαλίς sit δούλη της 'Ομφάλης. Omnino vid. Creuzer. ad Historicorum Graecorum fragmenta p. 186. sq. et Wesseling. ad Herodot. 1, 7.

## CXII.

Steph. Byz. in v. Καρία· Καρίς δὲ ἐλέγετο ή Κῶς, τος Ελλάνικος.

Ob hunc locum Berckel. in v. Kως, vbi legitur: ἐκαλεῖτο δὲ καὶ Καρία, nomen Καρία mutavit in Καρίς.

## CXIII.

Steph. Byz. Γέλα, πόλις Σικελίας. — Ελλάνικος (eam nomen accepisse dicit) ἀπὸ Γέλωνος, τοῦ Αἴτνης καὶ Ὑμάρου.

Idem tradit Suid. in h. v. sed omisso nomine Hellanici. Scilicet Gelo erat antiquus Siciliae tyrannus, (v. Iustin. 23, 4, 4.) Darii Hystaspidae temporibus. Cf. Herodot. 7, 153. Sed video tamen dubitari posse, an hic Gelo fuerit Gelae conditor, quia ab Herodoto 7, 145. vocatur Dinomenis filius.

#### CXIIII.

Steph. Βγε. Καβασσός, πόλις ἐν Καππαδοκία. — Έλλάνικος δὲ, τῆς Αυκίας πόλιν Καβασσόν. ᾿Απίων δὲ ἀληθέστερον φησὶ, κώμην είναι Καππαδοκίας, μεταξὺ Ταρσοῦ καὶ Μαζάκων.

Scilicet vt recte Holsten. observauit, tribuitur diversis regionibus ob regionum viciniam. Equidem pu-

## 148 HELLANICI FRAGMENTA. 114 - 115. b.

tem, Hellanicum scripsisse Κιλικίας, non Avulas, Stephanum vero depranato Codice vsum esse. Lycia enim remotior erat a Cappadocia, et nomina Avula et Κιλικία non raro inter se permutari notum est. Conf. supra ad fragm. LXII.

## CXV.

Steph. Byz. Οἰάνθη, πόλις Δουρών. — Ελλάνικος δὲ Οἰάνθειαν αὐτήν φησιν.

Hellanicum secutus est Pausan. 10, 38. p. 897.

## CXV. b.

Schol. Pind. Olymp. 7, 135. 'Ηλίου καὶ 'Ρόδου (οῦτω γὰς αὐτὴν 'Ελλάνικος καλεῖ) ἑπτὰ παῖδες γίνονται," Οιμος, Κέρκαφος, 'Ακτὶς, Μακαςεὺς, Κάνδαλος, Τριόπης, Φαἑθων ὁ νεώτατος, ὃν οἱ ἐν τῆ νήσω ὀνομάζουσι Τενάγην περὶ δὲ τῶν ὀνομάτων αὐτῶν διαφωνοῦσιν οὐ πάντες γάς φασι τοὺς αὐτούς.

Quae ab Hellanico, et a Schol. ad Ol. 7, 23. 24. 25. 32. pluribusque locis, item ab Eustath. ad Il. B, p. 315. et a Diodoro Siculo 5, 61. Podos, ea apud Apollodor. 1, 4. extr. et in Schol. Hom. ad Odyss. 0, 208. 'Pόδη appellatur. Et Apollodorus quidem dicit eam fuisse Neptuni ex Amphitrite Oceanide filiam, sororem Tritonis, Solis vxorem. A Scholiasta Homerico dicitur eadem Soli Phaethontem alios que liberos peperisse. Scilicet cur insula maris, in heroinam s. semideam mutata, Neptuni filia dicatur, sponte patet sua. Neque obscurum est, cur Solis vxor. Nam Plinius H. N. 2, 62. refert, Rhodi nunquam tanta nubila obduci, vt non aliqua hora sol cernatur. Eodem modo manifestum est, cur a nonnullis (v. Schol. Pindar. Ol. 7, 24. sq.) Veneris filia fuerit nominata. Insula enim egregie pulchra et amoena esse traditur a Sueton. Tiber. c. 11. -Ad 'Ασωπίδα si quis referre hoc fragmentum velit, habebit quo sententiam suam tueatur. Nam in Scholiis ad Odyss. l. l. 'Ρόδη vocatur Asopi filia. Ego vero Scholiastae huius auctoritate vti veritus sum.

# AD OETTAAIKA:

### CXVI.

Schol. Apollon. 1, 40. et ex eo Phavorin: Λάρισσα, πόλις Θεσσαλική, ην ἔκτισεν Ακρίσιος· ήτις ἀνομάσθη ἀπὸ Λαρίσσης τῆς Πελασγοῦ, ῶς φησιν Ἑλλάνικος.

Supra fragm. VII. ipse Pelasgus dicebatur ab Hellanico Larissae conditor. E quo patet, h. l. tantum verba ητις — Πελασγοῦ ex Hellanico depromta putari debere.

## CXVII.

Schol. Apollon. 3, 335. δ Ἰάσων ἀπὸ Αἰόλου τὸ γένος πατάγει, ὡς Ἑλλάνικος.

Alias Iason dicitur Aesonis e Polymede filius. v. Apollod. 1, 9, 16. Sed vera tradidit Hellanicus. Nam Cretheus, Aesonis pater, fuit Aeoli ex Enareta filius. v. Apollod. 1, 7, 3. Cf. supra ad fragm. XI.

## CXVIII.

Schol. Pindar. Nem. 3, 64. Έλλάνικος πάντας τους. ἐν τῆ ἀργοῖ πλεύσαντας Ἡρακλεῖ συστρατεῦσαι φησίν.

Ipse Pindarus l. l. Telamonem tantum commemorat, qui secutus sit Herculem in expeditionem contra Amazonas. In Troicis Hellanicum rem tradidisse putat Boeckhius, haud dubie propter fragm. CXXXVIII.

## CXVIIII.

Schol. Eurip. Med. 9. περί δὲ τῆς εἰς Κόρινθον μετοιχήσεως Ἱππεὺς ἐπτίθεται καὶ Ἑλλάνικος.

Nempe Iason, occiso Pelia, patruo suo, rege Iolci regia est potitus, Acastoque Peliae filio (cf. ad fragm. XII.), quod secum Colchos ierat, regnum paternum tradidit, et cum Medea Corinthum profectus est, vel sponte, vel ab Acasto pulsus, vbi susceptus fuit ab Hippota, Creontis filio, rege Corinthi. v. Hygin. fab. 24. Schol. Eurip. Med. 20. Cf. ad v. 273. Diod. Sic. 4, 54. et Paus. 2, 3. p. 118. sq. it. Banier hist. de Médée, in Mem. d. I. T. XIIII. p. 41—55. Eandem Medeae historiam peculiari commentatione (Mantuae 1785. 8.) illustrauit Ioh. Hieron. Carli. Sed videre eam et legere mihi nondum licuit. Pro Ίππεὺς Vossius de Historr. Gr. 4, 3. p. 442. legendum putat Ἰππυς. Recte, vt mihi quidem videtur. Intelligitur enim haud dubie Hippys Rheginus, qui Darii et Xerxis temporibus floruit. Etiam Schweighäusero Animaduerss. in Athenaeum T. I. p. 231. Vossii correctio probatur. — Nihil ad nostrum locum annotare placuit Barnesio.

## CXX.

Pausan. 2, 3. p. 118. extr. de Medeae filio: Ελλάνικος αὐτὸν Πολύξενον καλεῖ, καὶ πατρὸς Ἰάσονός φησιν εἶναι.

Alii enim eum vocant Medum, et Medeae ex Aegeo, Atheniensium rege, ad quem confugerat Medea, postquam Iason vxorem duxerat Hippotae filiam, et ipsa Medea liberos suos interfecerat, filium. v. Apollod. 1, 9, 28. Eustath. ad Dionys. 1017. et quos laudaui ad fragm. CXVIIII.

#### CXXI.

Schol. Theocr. 16, 49. Κύκνον λέγει τον Ποσειδώνος και Κήϋκος, τον ἀνηρημένον ὑπὸ ᾿Αχιλλέως. λευκὸς γὰο ἦν τὴν χοοιὰν ἐκ γενετῆς, ὡς φησιν Ἑλλάνικος.

De miro illo loquendi genere, quo Cycnus dicitur Neptuni et Ceycis filius, quem tamen e Schol. Pindar. Ol. 2,147. et Tzetz. ad Lycophr. 232. Scamandrodices et Neptuni filium foisse sciamus, dixi iam ad fragm. LXXXIIII. vbi etiam Ceycis parentes attuli. Fuit autem Ceyx Trachinis in Thes-

salia rex. (v. Apollod. 2, 7, 6.) Noster Cycnus, quem Achilles Troianis auxiliaturum interfecit, distinguendus est ab alio Cycno, qui fuit Martis ex Pelopia filius, ab Hercule occisus. (v. Hesiod. àca. 56. sqq.) Sed saepe hos duo Cycnos inter se confusos esse, docuerunt intt. Hygin. fab. 81.

### CXXII.

Steph. Byz. 'Asprai', nolig the Mayundlag. 'Ellávinog.

Quae deinde Steph. addit de nominis origine: ὅτι ἐντεῦθεν δευτέραν ἄφεσιν ἡ ᾿Αργὰ ἐποιήσατο, ἢ ὅτι ἐκεῖ οἱ ᾿Αργοναῦται τὸν Ἡρακλέα κατέλιπον, eorum prius ab Αpollon. Rhod. 1, 591. confirmari, alterum ab ipso Herodoto 7, 193. observarunt iam alii. Varias relicti Herculis rationes attulit e veteribus scriptoribus Scholiastes Apollon. Rhod. 1, 1168. et 1289. De aliis Magnesiis vid. infra ad fragm. CXXXI.

#### CXXIII.

Steph. Byz. Σπαλέθοη, πόλις Θεσσαλίας. Ελλάνικος δε Σπάλαθραν αὐτήν φησι.

Spalathra legitur etiam apud Plin. H. N. 4, 9. sect. 16.

# AD IEPEIAS THE HPAS:

## CXXIIII.

Dionys. Halic. archaeol. 1, p. 18, 1. τὸ Σικελικὸν γένος ἐξέλιπεν Ἰταλίαν · ὡς μὲν Ἑλλάνικος ὁ Λέσβιὑς φησι, τρίτη γενεᾶ πρότερον τῶν Τρωϊκῶν, ᾿Αλκυόνης ἱεραμένης ἐν Ἦργει κατὰ τὸ ἕκτον καὶ εἰκοστὸν ἔτος. δύο γὰρ ποιεῖ στόλους Ἰταλικοὺς διαβάντας εἰς Σικελίαν · τὸν μὲν πρότερον, Ἐλύμων, οῦς φησιν ὑπὸ Οἰνώτρων ἐξαναστῆναι · τὸν δὲ μετὰ τοῦτον ἔτει πέμπτω γενόμενον, Αὐσονίων Ἰάπυγας φυ-

γόντων βασιλέα δε τούτων αποφαίνει Σικελόν, αφ' ου του-

νομα τοῖς τε ἀνθρώποις καὶ τῆ νήσω τεθῆναι.

Pro legauévης sine vlla dubitatione legi debet legauévng. Nam sic est apud Thucyd. 2, 2. Sed pro 'Alxvóvns, quae fuit vna ex Hyadibus (v. fragm. XXIIII.), Heynius ad Apollod. p. 685. non male coniicit 'Alxivons, quae filia fuit Stheneli et Nicippes, atque adeo Pelopis neptis et soror Eurysthei. (v. Apollod. 2, 4, 5.)

Non dubito, quin Hellanicus intelligendus sit apad eundem Dionysium 1, p. 58, 16. vbi, o ràg lepelag ràg èv "Αργει, inquit, καὶ τὰ καθ' ἐκάστην πραχθέντα συναγαγών, Αἰνείαν φησίν ἐκ Μολοττῶν εἰς Ἰταλίαν ἐλθόντα μετ 'Οδυσσέως, ολαιστήν γενέσθαι της πόλεως. όνομάσαι δ' αὐτήν ἀπό μιᾶς τῶν Ἰλιάδων Ῥώμης. ταύτην δὲ λέγει ταῖς ἄλλαις Τοωάσι παρακελευσαμένην, κοινή μετ' αὐτῶν ἐμπρῆσαι τὰ σκάφη, βαρυνομένην τη πλάνη. όμολογεί δ' αὐτῷ καὶ Δαμάστης ὁ Σιγεύς, καὶ ἄλλοι τινές.

# AD ISTOPIAS:

## CXXV.

Schol. Apollon. 1, 146. Altwals, & Anda. - Ellaνικος δὲ Καλυδωνίαν αὐτήν φησι.

Nomen Alrolls, quo appellatur Leda ab Apollonio, non disferre putandum est a nomine Καλυδωνία. Nam Ledae pater, Thespius s. Thestius, fuit filius Martis e Demonice, pro qua tamen Androdice in Scholio illo ponitur. Demonice autem fuit filia Agenoris, Pleuronis filii, atque adeo Aetoli nepotis, ex Epicaste, filia Calydonis, Pleuronis fratris. v. Apollod. 1, 7, 7. et Pherecyd. fragm. VIII.

## CXXVI.

Schol. Apollon. 2, 406. Έλλάνικος έν τῷ ίερῷ τοῦ Διός φησί κεῖσθαι τὸ δέρας.

Sed Apollonius dicit, vellus illud aureum in luco Martis suspensum fuisse. Dissensus iste componi fortasse possit ex Apollodoro 1, 9, 1. quo auctore Phrixus arietem, quo vectus feliciter mare traiecerat, immolauit quidem Phyxio Ioui, sed aureum eius vellus donauit Aeetae, Colchidis regi, a quo exceptus fuerat, qui illad suspendit in luco Martis. Sed praestat dicere, non vno modo rem narratam fuisse. Sic Schol. Aristoph. nubb. 256. dicit, Phrixum sacrificasse arietem χουσόμαλλου Marti, vel Mercurio. Sic magis consentit cum Hellanico Eratosthenes catasterism. 19. p. 115. ed. Gal. φ (nempe Aeetae) και ἐν Διὸς ἔδωκε τὴν χουσῆν δορὰν, ὅπως μνημόσυνου ἔχη.

## CXXVII.

Schol. Apollon. 2, 1147. τελευτήσαι την Ελλην κατά Πακτύην φασίν, ώς και Ελλάνικος μαρτυρεί.

Apud Apollodor. l. l. Helle dicitur ex ariete decidisse κατά την μεταξύ κειμένην θάλασσαν Σιγείου καὶ Χεφφονήσου, apud Schol. Aristoph. l. l. ἐν τῷ περαιοῦσθαι τὸν ἐν' Αβύδῷ πορθμόν. Pactye autem erat oppidum Chersonesi Thracicae ad oram Propontidis. Fortasse igitur fluctibus huc delata et ibi demum mortua est.

#### CXXVIII.

Ιοsephus archaeol. 1, 4. Έλλάνικος καὶ 'Ακουσίλαος, καὶ πρὸς τούτοις "Εφορος καὶ Νικόλαος, ἱστοροῦσι τοὺς ἀρχαίους ξήσαντας ἔτη χίλια.

Simillima, vel potius eadem, habent Eusebius praep. euang. 9, 13. p. 415. D. et Ge. Syncellus chronograph. p. 43. B. Cf. supra in Powizizá. Scilicet quum antiquis temporibus longaeuitas habita fuerit in praecipuis virtutis et pietatis praemiis, quod non solum permulti Hebraeorum in libris V. T. loci declarant, verum etiam Graecorum (cf. Spanhem. ad Callim. h. in Dian. 132.), antiquissimae autem aetatis homines semper putati fuerint pietate et vitae integritate hominibus recentiorum temporum longe praestitisse (vid. vel Horat. 3, od. 6, 46. sqq.): intelligi facile potest, quomodo factum sit, vt homines an-

tiqui dicerentur ad insignem senectutem peruenisse (cf. Hesiod. Egy. 108 - 139.), neque tantum singulis hominibus longissimum senium tribueretur, sed integris adeo ciuitatibus, vel saltem magnae earum parti. Cuius generis exemplum ipse Hellanicus suppeditauit, quod discimus ex his Valerii Maximi (8, 13, ext. 6.) verbis: "Hellanicus ait, quosdam ex gente Epiorum, quae pars est Aetoliae, ducentos explere annos." Coletus ibi legendum coniiciebat Epiriorum, sed minus considerate. Nam non solum Plinius ita legit (H. N. 7, 48. s. 49.): "Hellanicus quosdam in Aetolia Epiorum gentis ducentos (vitae annos) explere (tradit)," sed constat etiam e multis scriptoribus, v. c. e Steph. Byz. in v. Enziol, et Tzetz. ad Lycophr. 151. Epeos eosdem esse quos Eleos. Sed quum sciamus, Aetolum, quum a Salmoneo, Epeorum rege, eiectus fuisset, concessisse in eam regionem, quae postea ab eo Aetolia dicta est, et colonos eo duxisse (v. Steph. Byz. in v. Alτωλία ibique interpp.): sponte intelligitur, quinam fuerint illi quidam ex gente Epiorum. Cf. Torren. ad Valer. Max. 1. 1. Iam liceat ob argumenti similitudinem adscribere locum Censorini de die nat. c. 17. "Poetae multa incredibilia scripserunt, nec minus historici Graeci: quamuis eos a vero non par fuit recedere. Vt Herodotus (1, 163.); apud quem legimus, Arganthonium, Tartessiorum regem, centum et quinquaginta annorum fuisse. Vt Ephorus; qui tradit, Arcadas dicere, apud se reges antiquos aliquot ad trecentos vixisse annos. Verum haec, vt fabulosa, praetereo." Sed omnino vid. Plin. 1. 1.

## CXXVIII. b.

Schol. Pindar. Olymp. 3, 22. p. 95. ed. Boeckh. περί τοῦ τῶν Ελλανοδικῶν ἀριδμοῦ Ελλάνικός φησι καὶ Αριστόδημος, ότι τὸ μὲν πρώτον β', τὸ δὲ τελευταίον ί. τοσαύται γὰρ αί τῶν Ἡλείων φυλαί, καὶ ἀφ' ἐκάστης εἰς ἡν Έλλανοδίκης.

Praceunte Pausania 5, 9. p. 397. de Hellanodicarum

s. Agonothetarum numero non semper eodem distincte dixit Boeckhius 1, 1.

# AD LIBRVM

## $I\!IEPIXIOYKT1\Sigma E\Omega\Sigma$ :

## CXXVIIII.

Schol. Apoll. Rhod. 1, 608. et ex eo Phavor. in v. Σιντηζς 'Ελλάνικος δέ φησι Σίντιας ωνομασθήναι τοὺς Αημνίους, διὰ τὸ πρώτους ὅπλα ποιήσαι πολεμικὰ πρὸς τὸ σίνεσθαι τοὺς πλησίον καὶ βλάπτειν.

Haec in Cod. Paris. breuius ita traduntur: Ελλάνικος δέ φησιν, οὕτως αὐτοὺς κληθήναι, ὅτι πρῶτον ἐχάλκευ σαν ὅπλα, οἶς σίνονται οἱ πολέμιοι.

Tzetz. ad Lycophr. 460. Αήμνιοι, ως φησιν Ελλάνικος, εύρον δαλοιταν.

E loco Tzetzis, quem supra attuli post fragm. LVI. et e fragm. LVI. b., intelligi poterit, cur hos locos referendos putauerim ad librum περί Χίου κτίσεως. Ex eodem vero Tzetzae loco, quem dixi, apparere videtur, in hoc Tzetzae loco editionem Potteri, quam bene est quod non equitur Romana Sebastiani, male ὁπλοιΐαν exhibere pro ὁπλοποιΐαν. De re ipsa legendus est Strabo 12, p. 549. sq. vbi, postquam dixit, nomina gentium, inprimis apud barbaros, multis mutationibus obnoxia esse, pergit hunc in modum: Σίντιες ἐκαλοῦντο τινὲς τῶν Θρακῶν (Lemnus enim erat insula ad Thraciam), εἶτα Σίντιοι, εἶτα Σάιοι. — οἱ δ'αὐτοὶ οὖτοι Σάπαι νῦν ὀνομάζονται. πάντες γὰρ οὖτοι περί πρδηρα (v. fragm. CVIII.) τὴν οἶκησιν εἶχον, καὶ τὰς περὶ Λῆμνον νήσους. Cf. Schol. Hom. W assenb. Il. α, 594.

# AD AESBIAKA:

## CXXX.

Steph. Byz. Μέταον, πόλις Λέσβου, ην Μέτας Τυφόηνος ὅκισεν, ὡς Ἑλλάνικος.

# AD TA HEPI ATAIAN:

### CXXXI.

Sotion in libello περί ποταμών και κοηνών και λιμνών (qui extat in Sylburgii edit. operum Aristotelis T. III. P. II.) p. 124. extr. Ελλάνικός φησι περί Μαγνησίαν την έπι Σιπύλου, πηγην είναι, ἀφ' ής τοὺς πίνοντας κοιλίαν ἀπολιθοῦσθαι.

Magnesia haec erat oppidum ad Sipylum montem in Lydia, v. Strab. 13, p. 621, D. qui et h. l. et aliis in locis vocat Μαγνησίαν την ύπο Σιπύλφ. Hoc enim cognomine distinguitur a Magnesia Thessaliae regione, de qua cf. fragm. XII. et CXXII. et a Magnesia Ioniae ad Maeandrum sita, de qua Schol. Apollon. Rhod. 1, 584. Esti de καὶ έτέρα Μαγνησία περί "Εφεσον, ἐκτισμένη ὑπὸ Δευκίππου (Codex Paris. habet Μάγνητος) τοῦ Καρὸς, μετοικήσαυτος έκει σύν Μάγνησι τοις έκ Κρήτης. Quod vero attinet ad ipsam illam fontis illius vim, puto eum potum ita refrigerasse stomachum, vt lapidescere videretur. Nam, vt alios taceam, Plinius H. N. 31, 2. s. 19. diserte de quadam Arcadiae aqua ad Nonacrin, "hanc, inquit, putant nimio frigore esse noxiam, vtpote quum profluens ipsa lapidescat." et paulo post, sect. 20. "in Perperenis fons est, qui, quacunque rigat, lapideam facit terram." Cf. 2, 103. sect. 106.

# AD HEPSIKA:

## CXXXII. a.

Clemens. Alex. stromm: 1, p. 307. D. ποώτην ἐπιστολὰς συντάξαι "Ατοσσαν, τὴν Περσῶν βασιλεύσασαν, φησίν Ελλάνικος.

Hellanicum id narrasse, tradunt etiam Tatianus orat. contr. Gr. p. 142. A. et Eusebius praep. euang. 10, 6. p. 476. D. Atossam fuisse Cyri maioris filiam, Darii Hystaspidis vxorem, satis constat. Cf. Herodot. 7, 2. An vero hoc loco eadem sit intelligenda, dubitari potest. Nam

etiam Artaxerxes Mnemon filiam habuit Atossam, quam instigante Parysatide matre vxorem duxit. v. Plutarch. in Artaxerxe c. 23. T. I. Opp. p. 1023. Eiusdem item Artaxerxis filius, qui a Plutarcho l. l. cap. 30. p. 1026. E. 'Αριαστης, ab Iustino 10, 1, 1. Ariarates vocatur, filiam habuisse Atossam videtur. Vid fragm. CXXXII. b.

## CXXXII. b.

Anonymus de mulieribus, quae bello inclaruerunt, (in Bibliothek der alten Literatur und Kunst P. VI. Goetting. 1789. 8. inter Inedita) p. 18. sq. Λύττουσα. Ταύτην φησίν Ελλάνικος ύπὸ τοῦ πατρὸς Αριάσπου ὡς ἄδόξενα τραφεῖσαν διαδέξασθαι τὴν βασιλείαν. Κουβοῦσαν δὲ τὴν τῶν γυναίων ἐπίνοιαν, τιάραν πρώτην φορέσαι πρώτην δὲ καὶ ἀναξυρίδας, καὶ τὴν τῶν εὐνούχων ὑπουργίαν εύρεῖν, καὶ διὰ βίβλων τὰς ἀποκρίσεις ποιεῖσθαι. Πολλὰ δὲ ὑποτάξασα ἔθνη, πολεμικωτάτη καὶ ἀνδρειοτάτη ἐν παντὶ ἔργῷ ἐγένετο.

Nomen Αύττουσα s. Αυττούσα nunquam auditum fuisse, neque inter Graecos, neque inter Assyrios aut Persas, sed in "Arossa mutandum esse, mihi persuasum est. Quaenam vero ex pluribus Atossa intelligi debeat, quaerendum videtur. Adiectum patris nomen credere nos paene inbet, intelligendam esse Artaxerxis Mnemonis neptim. Vid. ad fragm. CXXXII. Sed vt taceam, huius nomen a Plutarcho non esse additum, nos etiam ea, quae de Atossa h. l. narrantur, ita statuere vetant. Verba ώς ἄὀὁενα — εύρεῖν docere videntur, cogitandum esse de Semiramide, Nini, Assyriorum regis, vxore, Ninyae matre, de qua Iustinus 1, 2, haec scripsit: "simulat se, pro vxore Nini, filium, pro femina, puerum. - Igitur brachia ac crura velamentis, caput tiara tegit." - Verba διὰ βίβλων τὰς ἀποκρίσεις ποιεῖσθαι monent, vt intelligamus Attossam, Persarum reginam, Cyri filiam. (v. fragm. CXXXII.) quanquam vix probabile videri potest, ab hac demum inuentam fuisse artem epi-

stolas scribendi. Verba πολλά δε - εγενέτο rursus conveniunt in Semiramidem, Nini vxorem. Atque hanc intelligit etiam Heerenius, in annotationibus ad locum Anonymi, propter verba την των εύνούχων ύπουργίαν εύρεῖν. Conf. mox fragm. CXXXV. His tamen verbis significari simpliciter potest, reginam illam spadonibus primam vsam esse ministrorum loco. - Equidem ita sentio: 1) Atossa, quae hoc et praecedente fragmento memoratur, non est Cyri filia, neque Artaxerxis Mnemonis aut filia aut neptis. 2) Non patre vsa est Ariaspa quodam, vel, si Ariaspen patrem habuit, certe is non fuit Artaxerxis filius, sed antiquior aliquis, cui, praeter istud nomen, etiam aliud nomen fuerit, quod nunc quidem omnibus est ignotum. 3) Atossa est in vtroque fragmento nulla alia nisi Semiramis, non vero celebris illa Nini vxor, sed Belochi filia, quae cum patre regnauit, paulo post mortem Iosuae, atque adeo annis quingentis post illam, et mille fere annis ante Cyrum. Eusebius Chron. lib. 2. p. 80. edit. Scalig. ad nr. DLXXXIII. habet haec: "Assyriorum octauns decimus Bolochus an. XXV. cuius filia Atossa, quae et Semiramis, regnauit cum patre ann. XII." vbi Belochus legendum videtur. In Graecis enim Eusebii p. 22. inter Assyriorum reges nonus ponitur Βήλωχος, p. 25. vndeuigesimus et p. 115. duodeuigesimus Bήλοχος, qui p. 27, 29. 'Ασσυρίων ογδοος βασιλεύς vocatur, quum ογδοος και δέκατος appellandus esset. In his tamen quatuor locis nulla fit filiae mentio. Sed in Excerptis chronologicis, quae Latine quidem, sed barbare, scripta sunt, p. 74. memoratur "Actosai et Semiramis femina annos XXIII. Bilochus annos XXV." vbi priora Graece scribas "Ατοσσα ή και Σεμίραμις, et regis nomen Βήλοros, sicut ibidem Bilus dicitur, qui Graece Bolos. Conf. Scaligeri Animadueres. p. 37. a. et Gerh. Ioh. Vossius de theologia gentili 1, 23. p. 90. sq. Aliam Semiramidem, quae Atossae quoque nomine appellata fuerit. memorauit Conon narratione nona p. 8. edit. Goetting. 1798. 8. 'Η έννάτη τὰ περί Σεμιράμεως λέγει καί Σεμίουμιν ούχὶ γυναϊκα κατά τους άλλους φησί Νίνου γενέσθαι, άλλα δυγατέρα και λόγω ένι, όσα οι άλλοι περί 'Ατόσσης 'Ασσυρίου αναγράφουσι, ταῦθ' οὖτος (Conon) είς Σεμίραμιν άναφέσει ούκ έχω δε λέγειν, είτε δυσίν όνόμασι την αυτήν νομίζων καλείσθαι, ή τα περί Σεμιράμεως άλλως ούκ είδώς. Λέγει δ', ώς ή Σεμίραμις αύτη τῷ υίω λάθρα και άγνοούσα μιγείσα, είτα γνούσα, άνδρα έν τοῦ φανεροῦ ἔσχε. 4) Duae vel tres Semiramides, totidemque Atossae, inter se confusae sunt, ita vt nunc definiri neutiquam possit, cui Semiramidi et cui Atossae haec, quae hoc fragmento et praecedente narrantur, tribui debeant. 5) De chronologia h. l. quaerere neque volui, neque potui, sed monuisse sufficit, inter Assyriorum reges fuisse Belochum aliquem, et habuisse filiam. cui et Atossa et Semiramis nomen fuerit. Haec igitur, vel saltem, si mauis, Nini filia, in Hellanici locis videtur intelligi.

#### CXXXII. c.

Schol. Aeschyl. Pers. 775. Κύρου δὲ υίὸς ὁ Καμβύσης, ἀδελφὸς δὲ, κατὰ Ελλάνικου, Μαρφίου καὶ Μέμφιδος.

Mάρφιος videtur idem esse, qui ab Aeschylo v. 780. Μάραφις appellatur, sed in Aldi et Robortelli editionibus Μάρφις. Apud Herodot. 1, 125. inter Περσέων γένεα sunt Μαράφιοι, qui ab Maraphio, Menelai et Helenae filio, descendere dicuntur apud Eustath. ad Homer. Il. γ, p. 400. auctore Porphyrio. Verum in re tam incerta non amplius h. l. tempus terendum arbitror.

#### CXXXIII. a.

Schol. Aeschyl. Pers. 773. 'Αφταφφένης] τοῦτον Ελλάνικος Δαφέρνην καλεῖ.

Idem Schol. ad v. 768. 'Αρταφρένης έξ έτυμολογίας λέγεται ὁ τὰς φρένας έχων άρτίας καὶ ἀκεραίας. — He-

rodotus 3, 118. etc. eundem vocat Ἰνταφέρνεα s. Ἰνταφέρνην. Fuit autem vnus e septem illis viris, qui Pseudo-Smerdin interfecerunt. Cf. Bened. Hopfer diss. de coniuratione septem Persarum in regni vsurpatorem, Tubing. 1674. et quae Ioh. Friederichus, qui Lipsiae 1622. 8. partem Thaliae Herodoteae edidit, de μαγοφονία disseruit.

#### CXXXIII. b.

Schol. Aeschyl. Pers. 719. Ἡρόδοτος ζ' φησὶ Δαοείου παϊδας εἶναι Ἑλλάνικος δὲ ιά.

Ab Herodoto non septem Darii Hystaspidae filios memorari, sed duodecim, ita vt dissensio eius cum Hellanico sit admodum leuis, perspicue docet Valckenar, ad Herodot. 3, 88.

#### CXXXIIII.

Steph. Byz. "Αρια, δηλυκώς και οὐδετέρως, Περσική χώρα, ως Έλλάνικος. το εθνικου "Αριοι, ως αὐτός φησι, και 'Αριεύς.

Videtur Hellanicus talibus gentilium formis inpri-

mis delectatus fuisse. v. fragm. LXX.

#### CXXXV.

Donatus ad. Terent. eun. 1, 2, 87. "Eunuchos a Persis institutos putant ex captiuis. A Babyloniis enim Hellanicus author est id habuisse,"

Videtur igitur Hellanicus cum iis sensisse, qui Semiramidem omnium primo teneros mares castrare instituisse narrant, v. c. Ammian. Marcellin. 14, 6. Cf. Casp. Loescher diss. de eunuchis, Lips. 1666. 4. C. d'Ollincan traité des eunuques, 1707. 12. (Verum auctoris nomen est Charles Ancillon.) Guil. Saldeni exerc. de eunuchis, quae extat in eius Otiis theologicis (Amst. 1684. 4.) p. 494 — 529. qui originem eunuchorum repetit ab Attye, venustissimo puero Phrygio. Alii eam ad

HELLANICI FRAGMENTA, 135, 136, 137, 161

Medos referunt, vt Clearchus Solensis apud Athenae. 12, p. 514. D. e quo loco saltem apparet, non Persis tribuendum esse hoc inuentum, quamuis εὐνουχισμοῦ inuentores Persas prodat, praeter Donatum, etiam Stephanus Byz. in Σπάδα.

#### AD TPQIKA:

#### CXXXVI.

Eustath. ad Il. x, p. 816, 12. de Apolline Thymbraeo: λέγεται καὶ διὰ τοῦ ζ, Ζυμβοαῖος, ἔτι δὲ καὶ Θύμβοιος. ἢ κατὰ Ἑλλάνικον Δύμβοιος διὰ τοῦ δ.

Ex h. l. vel e Steph. Byz. in v. Θήμβοα, hausit Phapor. quae habet in v. Ovubons. Etiam Asclepiades Myrleanus apud Schol. Theocrit. 1, 118. per & scripsisse legitur, Δύμβοις. — Si quis Hellanicum Grammaticum intelligeret, non repugnarem. Sed potest etiam Historicus, quippe Lesbius, atque adeo Dorica dialecto vsus, recte intelligi. - In vniuersum autem valde dubium est hoc loco nomen Hellanici. Nam in Lipsiensi Scholiorum Codice fol. 129. a. ad Iliad. x, 430. pro verbis,  $\vec{n}$  xarà —  $\tau \circ \vec{v}$   $\vec{\delta}$ , leguntur haec: xal  $\Delta \dot{v} \mu \beta \rho \cos \delta i \dot{\alpha}$   $\tau \circ \vec{v}$   $\vec{\delta}$ . Eλληνικώς, quae miror non esse in editione Villoisoniana. Appollinem Thymbraeum dictum fuisse a loco quedam Thymbra, Troiae vicino, et thymbrae herbae feracissimo, vbi Paris interfecit Achillem, vulgaris sententia est. (Cf. Strab. 13, p. 598. A.) E physicis, vt solet. koe dei cognomen derivat, vt sit quasi ὁ τους ομβρους Dels, Macrobius Saturnn. 1, 17.

#### CXXXVII.

Schol. Hom. Il. v, 145. Ποσειδών καὶ Απόλλων, προςτάξαντος Διὸς Λαομέδοντι θητεύσαι, ἐπὶ μισθώ τεταγμένω τὸ τείχος κατασκευάζουσι. Λαομέδων δὲ παραβάς τοὺς ὅρ. κους καὶ τὰς συνθήκας, μὴ δοὺς τὸν μισθὸν. ἀπήλασεν αὐτούς: ἀγανακτήσας δὲ Ποσειδών, ἔπεμψε τῷ χώρα κῆτος, ὁ τούς τε παρατυγχάνοντας ἀνθρώπους καὶ τοὺς γιγνομέ-

νους καρπούς διέφθειρε. μαντευομένω δὲ τῷ Λαομέδοντι χρησμός ἐδόθη, Ἡσιόνην τὴν θυγατέρα Λαομέδοντος (Villoisonus edidit αὐτοῦ) βορὰν ἐκδοῦναι (Villois. ἐκθεῖναι τῷ κήτει), καὶ οὕτως ἀπαλλαγήσεσθαι τοῦ δεινοῦ. προθείς δὲ ἐκεῖνος τὴν θυγατέρα, μισθὸν ἐκήρυξε τῷ τὸ κῆτος ἀνελόντι, τοὺς ἀθανάτους ἵππους δώσειν, οὺς Τρωΐ Ζεὺς ἀντὶ Γανυμήδους ἔδωκεν. Ἡρακλῆς δὲ παραγενόμενος, ὑπέσχετο τὸν ἀθλον κατορθώσειν, καὶ ᾿Αθηνᾶς αὐτῷ πρόβλημα ποιησάσης τὸ καλούμενον ἀμφίχυτον τεῖχος, εἰσδὺς διὰ τοῦ στόματος εἰς τὴν κοιλίαν τοῦ κήτους τὰς λαγόνας (Villois. τοῦ κήτους, αὐτοῦ τὰς λαγόνας) διέφθειρεν. ὁ δὲ Λαομέδων ὑπαλλάξας, θυητοὺς δίδωσιν ἵππους. μαθῶν δὲ Ἡρακλῆς, ἐστράτευσε (Villois. ἐκεστράτευσε), καὶ Ἦλον ἐκόρθησε, καὶ οῦτως ἔλαβε (Villois. ἡλαυνε) τοὺς ἵππους. Ἡ ἱστορία παρὰ Ἑλλανίκω.

In vniuersum consentit cum Hellanico Apollodorus 2. 5. 9. In nonnullis tamen ab eo differt. Sic pro eo, quod Hellanicus cum Homero Il. p. 442. sqq. Apollinem et Neptunum θητεύσαι dicit Laomedonti, Apollod. eos ait voluisse την Λαομέδοντος ύβριν πειράσαι, et sponte pollicitos esse, pro mercede se Pergamum esse muro cincturos, et non reddita mercede non solum Neptunum iniariam illam vltum esse per belluam marinam, sed Apollinem quoque, peste immissa: quod haud dubie Hellanicus omisit propterea, quia non ad consilium suum pertinere videbatur. Puto enim, eum hanc historiam eo consilio narrasse, vt ostenderet causam, qua motus Hercules bellum intulerit Laomedonti. Deinde Apollod. non simpliciter tradit Hesionen a patre expositam fuisse, sed saxis prope mare alligatam. Equos illos non immortales diserte vocat, sed ita describit: τὰς ἵππους, ας ό Ζεύς ποινήν της Γανυμήδους άρπαγης έδωκεν, nempe Troi, Ganymedis patri. (v. Hom. Il. E, 265.) Etiam in eo dissentit ab Hellanico, quod ipsum Herculem dicit proposuisse conditiones, sub quibus liberaturns esset Hesionen. Praeterea non pauca omittit, v. c. illud. quod Hercules defensus s. tectus dicitur per reivos duφίχντον, h. e. He sychio interprete, περικεχωσμένον εξωθεν καὶ εσωθεν, ώστε προβάσεις έχειν φανεράς. Ceterum apud Pindar. Ol. 8, 41. sqq. (31. sqq.) Apollo et Neptunus in condendis muris Troianis dicuntur adiuti fuisse ab Aeaco, Pelei fratre, cuius ex Endeide, Chironis filia, filius fuit Telamon. v. Apollod. 3, 12, 6. Hesione autem fuit filia Laomedontis e filia Scamandri, quae ab aliis Στουμώ dicitur, ab Hellanico Τουμώ. Ita enim Schol. Hom. 11. γ, 250. et ex eo Phavor. in v. Ζευξίππη· ή μήτηο τοῦ Ποιάμου — κατὰ Ελλάνικον ἐκαλεῖτο Τουμώ. vbi tamen Villoisonus edidit Στουμώ, ita vt Apollodorus Hellanicum sit secutus. Ab aliis aliter vocatur Laomedontis vxor (v. Schol. Hom. 1. l. et Apollod. 3, 12, 8.), haud dubie, quia habuit plures.

#### CXXXVIII.

Τzetz. ad Lycophr. 469. Ελλάνικος ίστοςεί, ὅτι πρὸ τοῦ Ἡρακλέα εἰσελθεῖν ἐν τῷ Τροία, ὁ Τελαμών μέρος τοῦ Ἡρακλέα εἰσελθεῖν ἐν τῷ Τροία, ὁ Τελαμών μέρος τοῦ τείχους καταβαλών εἰσήλθε 'σπωμένου δὲ ἐπ' αὐτὸν Ἡρακλέους τὸ ξίφος, ὁ Τελαμών παρατηρήσας τοῦ του ἕνεκα δυσχεράναντα τὸν Ἡρακλέα, λίθους περὶ αὐτὸν ἐσώρευεν. τοῦ δὲ φαμένου, Τί τοῦτο; Τελαμών ἔφη, ἐγείρειν μέλλω βωμὸν Ἡρακλέους ᾿Αλεξικάκου. καὶ οὕτως τῆς ὀρῆς Ἡρακλῆς παύεται, καὶ γέρας αὐτῷ τὴν Ἡσιόνην, τὴν καὶ Θεάνειραν, δωρεῖται.

Haec eadem narrat Apollodor. 2, 6, 4. Nempe Telamon (de quo v. ad fragm. CXXXVII.) fuit Herculis in expugnanda Troia socius. [v. Pindar. Isthm. 6, 39. sqq. (5, 26. sqq.) Nem. 4, 40. sqq. (25. sqq.)] Qui quum prior Hercule Troiae muros perrupisset, indignatus est Hercules, μηδένα θέλων έαυτοῦ κρείττονα νομίζεσθαι, quae verba addidit Apollodorus. Idem Apollod. non habet Ήρακλέους 'Αλεξικάκου, quod est ίδιου Ήρακλέους ἐπίθετου, teste Schol. Aristoph. nubb. 1375. Et sane Hercules a Pallada Alexandrino in Brunckii Analectt. Vol. II. p. 435. n. CXXXIII. appellatur 'Αλεξίκακος. Sed etiam Leucothea a Philodemo, eodem Volumine p. 90. n. XXV.

#### 164 HELLANICI FRAGMENTA. 138. 139. 140.

Cf. Schol. Apollon. Rhod. 1, 1218. Sed Apollodorus habet 'Ho. Καλλινίκου, quod epitheton sane h. l. aptissimum est, et quo iam ornatus fuit Hercules ab Archilocho, poeta lyrico ante Pindarum celebri, in carminé epinicio in Herculem composito. v. Schol. Pind. Ol. 9.
1. Cf. Eurip. Herc. fur. 961. 581. sq. De vtroque illo nomine, 'Αλεξίκακος et Καλλίνικος, Aristides T. I. p. 34. edit. Iebb. haec dicit: αὶ ἐπωνυμίαι, Καλλίνικός τε καὶ 'Αλεξίκακος, ἡ μὲν μόνφ θεῶν, ἡ δ' ἐν τοῖς πρώτοις δέδοται.

#### CXXXVIIII.

Schol. Hom. II. ε, 64. Έλλάνικός (Villoisonus dedit Έλληνικὸν δέ) φησι, χρησμὸν δοθῆναι τοῖς Τρωσὶν, ἀπέχεσθαι μὲν ναυτιλίας, γεωργία δὲ προσανέχειν (Cum Villoisono lege προσέχειν), μὴ τῷ θαλάσση χρώμενοι ἀπσλέσωσιν αὐτοὺς καὶ τὴν πόλιν.

Causa facile patet. Nisi enim Troiani nauigationi operam dedissent, Paris non potuisset Spartam proficisci et Helenam rapere, malorum causam.

#### CXXXX.

Arrian. dissertt. Epictet. 2, 19. τις ἦν ὁ τοῦ Ἐκτορος πατήρ; Πρίαμος. τίνες ἀδελφοί; ᾿Αλέξανδρος καὶ Δητφοβος. μήτηρ δ΄ αὐτῶν τίς; Ἑκάβη. παρείληφα ταύτην
τὴν ἱστορίαν παρὰ τίνος; παρ᾽ 'Ομήρρυ. γράφει δὲ περὰ
αὐτῶν, δοκῶ, καὶ Ἑλλάνικος, καὶ εἴ τις ἄλλος τοιοῦτος.

Alii Hectorem faciunt Apollinis filium, vt Stesichorus, Euphorion, et Alexander Aetolus, apud Tzetz.
ad Lycophr. 266. 'Αλέξανδρος Paris dictus fuit ἀπὸ τοῦ
παρελθεῖν τὸν μόρον. (v. Schol. Hom. II. γ, 825. μ, 93.
et Doruill. ad Chariton. 8, 1. p. 648. [p. 596. ed. Beck.])
Accepit autem hoc nomen ab eo, qui illum in Ida a
Priamo patre expositum susceperat et educauerat. (v.
Apollod. 3, 12, 5.) Aliam etymologiam tradit Schol. Eurip. Androm. 294. De Hecubae patre dissentiunt poetae.

Homerus (II. π, 718.) dicit eam Dymantis filiam, Euripides (Hec. 3.) Cissei. Sic Κισσητς Επάβη est apud Statyllium Flaccum, in Brunckii Analectt. T. II. p. 264. n. X.

#### CXXXXI.

Eustath. ad Odyss. π, p. 1796, 42. et ex eo Phavor. in v. 'Αρκεσίλαος' 'Αριστοτέλης εν 'Ιθακησίων πολιτεία και 'Ελλάνικος δε, Τηλέμαχον φασι Ναυσικάαν γημαι, την 'Αλκινόου, και γεννήσαι του Περσέπτολιν.

Sed Hesiodus apud Eustath. l. l. Polycasten, Nestoris filiam, dicit Perseptolin peperisse: Τηλεμάχω δ΄ ἄρ' ἔτικτεν ἐὖζωνος Πολυκάστη, Νέστορος ὁπλοτάτη κούρη Νηληϊάδεω, Περσέπτολιν, μιχθεῖσα διὰ χουσῆν 'Αφορδίτην. Alii aliter. Sed bene monet Eustathius: περιττὰ ταῦτα καὶ κενή μοχθηρία. εἰ δ' οὖν στενῶς φράζοιντο, μικρὸν τὸ βλάβος.

#### CXXXXII.

Schol. Hom. Π. γ, 151. Τιθωνοῦ τοῦ Λαομέδοντος, Πριάμου δὲ ἀδελφοῦ, ἡράσθη Ἡμέρα. (ἡ Ἡμέρα habet Villoison.) ἐξ οὖπερ ἔτεκεν υίον τον Μέμνονα. (Villois. ἐποίησεν τον υίον Μέμνονα.) Μακρῷ δὲ βίῷ δαπανηθέντος ἐκείνου, μετέβαλεν αὐτον εἰς τέττιγα ἡ θεός. Διὸ δὴ αὐτοῦ τοὺς συγγενεῖς δημογέροντας τέττιξιν εἰκάζει ὁ ποιητής. Ἱστορεῖ Ἑλλάνικος.

Memnon iste fuit dux Aethiopum, quos ex Oriente socios adduxit Troianis. v. Q. Calaber s. Smyrnaeus 2, 100. sq. Τοῖοι δ' ἄρ' οὐ μετὰ δηρὸν ἀρήϊος ἥλυθε Μέμνων, κυανέοισι μετ' Αλθιόπεσσιν ἀνάσσων, etc. et Priamus apud Virgil. Aen. 1, 489. agnouit Eoasque acies, et nigri Memnonis arma. Tractauerat hoc argumentum Arctinus Milesius in quinque libris Αλθιοπίδος, quorum argumentum debemus Proclo, e cuius Chrestomathia nuper excerpta quaedam, in codice Veneto reperta, et a Siebenkeesio descripta, edita leguntur in Tychsenii et Mitscherlichii Bibliothek der alten Litteratur und

Kunst, P. I. inter Inedita, p. 32 - 34. Fuit autem Memnon proprie rex Aegypti in Thebaide, in cuius regia fuit nobilissima illa statua, quae quotidie exoriente sole sonum vocalem edidisse dicitur, et ad quam videndam et alios multos scimus longinquas peregrinationes suscepisse et Alexandrum M. (v. omnino Freinsh. ad Curt. 4, 8, 3. et Paul. Ern. lablonski de Memnone Graecorum et Aegyptiorum, huiusque celeberrima in Thebaide statua syntagmata tria, Frcf. ad Viadr. 1753. 4.) Recte igitur sentire videntur, qui putant, Memnonem fictum fuisse Aurorae filium, quod ex Oriente Troianis belli socios adduxerit Aethiopas, quos Graeci incolere putabant regiones Orientis australes. Vnde Aeschylus apud Strab. 15, p. 728. A. Memnonis matrem non Auroram aut Diem vocat, sed Cissiam. De re tamen ipsa videtur posse dubitari. Immo facio cum Heynio ad Apollod. p. 756. qui, "haec omnia, inquit, si quid veri subest, auxilia Priamo ex orientali aliqua regione Asiae minoris adducta declarant." Memnon ad Troiam interfecit Antilochum (v. Proclus 1. l. p. 33.), ipse interfectus est ab Achille, vt frater eius Emathion ab Hercule eo tempore, quo Geryonis boues abegit. v. Schol. Pind. Ol. 2, 148. Causa mutationis Tithoni in cicadam satis nota est omnibus. Solemnis autem nominum Aurora et Dies permutatio multis exemplis probari potest. Sic Tzetz. ad Lycophr. 18. et Schol, Pind. 1. 1. habet Husou, quum ipse Lycophron, vt Hesiod. theog. 984. Apollod. 3, 12, 4. aliique habeant Hos. Eodem modo Cephalum Hos eius amore capta dicitur rapuisse apud Apollodorum 3, 14, 3., sed Huéga apud Pausan. 1, 3. p. 8. et 3, 18. p. 256. Conf. Heraclidis Allegoriae, in Galei Opusculis mythologicis, physicis et ethicis p. 492. et Ioh. Christi. Wernsdorfii Commentatio, quae inscribitur: Allegoria Homerica raplus Aurorae explicata, et inserta est Ferd. Stoschii Museo critico, Vol. I. Fascic. III. Lemgov. 1775. 8. p. 286 - 358. Aurora igitur s. Dies Tithoni amore capta, petiit ei a Parcis immortalitatem. Sed quum oblita esset simul perpetuam iuuentutem petere, ita senectute debilitatus fuit, vt infantis instar esset tractandus. Vnde ille vitae pertaesus vxorem rogauit, vellet ipsi mortem inferre. Quod quum illa non posset, mutauit eum in cicadam, quia cicadae in senectute dicuntur cute posita iuvenescere. (v. Hygin. fab. 270. et maxime Homer. h. in Ven. 219. sqq.) Huius de Tithono fabulae allegoricam aliquam, sed mihi quidem minus probabilem, explicationem attulit Athenaeus 12, p. 548. F.

#### CXXXXIII.

Ειιεε. praep. euang. 10, 12 p. 498. Β. κατὰ τὸ ὀκτωκαιδέκατον ἔτος τῆς 'Αγαμέμνονος βασιλείας, "Ιλιον ἑάλω. Δημοφώντος τοῦ Θησέως βασιλεύοντος 'Αθήνησι τῷ πρώτῷ ἔτει, Θαργηλιῶνος μηνὸς δευτέρᾳ ἐπὶ δέκα, ὧς φησι Διονύσιος ὁ 'Αργεῖος. — 'Ελλάνικος, δωδεκάτη Θαργηλιῶνος.

Hellanicum ita statuisse, tradit etiam Clemens Alex. stromm. 1, p. 321. D. et cum Hellanico Dionysium Argiuum consensisse, vidimus ex Eusebii loco. Sed aliter sentit Dionys. Halic. archaeol. 1, p. 51, 4. "Iliov, inquit, ήλω τελευτώντος ήδη του θέρους, έπτακαίδεκα πρότερον ήμέραις της δερινής τροπής, όγδόη φθίνοντος μηνός (h. e. die vigesimo tertio) Θαργηλιώνος, ώς Άθηναϊοι τούς χρόνους ἄγουσι. De hac rationum differentia vix opus est vt quaedam a me dicantur, postquam satis saepe illa explicata fuit. Cf. Petr. Castellan. de mensib. Atticis. et Sam. Petit. de anno Attico, qui libri cum aliis huins argumenti extant in Gronov. thes. T. IX. Thargelion, vt ex ipso Dionys. Hal. intelligitur, fuit mensis anni Attici vndecimus s. penultimus. Bougainvillius in commentat. ad §. 11. laudata p. 73. putat, si quidem integer sit Hellanici locus, hanc ad menses Atticos rationem ab eo allatam esse in Atthide, quia constet, in Isoslats zñs"Hoas Troiae excidium ab eo relatum fuisse ad tempora Callistus, sacerdotis Arginae. Scilicet Henr. Dodwellus in opere de veterib. Graecor. Romanorumque cyclis (Oxon. 1701. 4.), p. 803. sq. edidit fragmentum Ioh. Tzetzae περὶ ἀλώσεως τῆς Τροίας ἐχ τῶν Μεθομηρικῶν, quod nunc, postquam Tzetzae Antehomerica, Homerica et Posthomerica e codicibus edidit Friedericus Iacobs, Lips. 1793. 8., finem Posthomericorum facit, vers. 768 — 780. In eo igitur leguntur haec:

Μῆνα δὲ ἤδη ἐρείω, ἦμάρ τ' ἠδέ τε ῶρην,
Οἰπτροτάτου λυπάβαυτος, ὃς ἄλγεα θήπατο Τροίη.
Δωδεκάτη μὲν ἔην μηνὸς Θαργηλιῶνος,
Τόν ῷ΄ Αἰωνάριον κικλήσκει μὲν Λογγῖνος.
'Ιαννουάριον δ' ἀνέρες πάντες καλέουσι.
Νὺξ δ' ἄρ' ἔην μέσση, λαμπρὴ δ' ἐπέτελλε σελήνη,
Παρθένου εἰσελάασα δρόμον μεγάλοισιν ἐν ἄστροις,
'Ηελίου ἀμφ' Αἰγόκερον Κρόνου οἶκον ἐόντος.
Καλλιστώ δ' ἱέρεια κλειναῖς ἦν ἐν 'Αθήναις
Οἰκτροτάτου μεγάλου λυπάβαντος. Κείνη ἐν ῶρη,
Κείνη νυπτὶ, δ Λέσβιος Ἑλλάνικος ἀείδει.
Σὐν τῷ καὶ Δοῦρις: Τροίαν ἐλέειν Παναχαιοὺς,
Οἴκαδέ τ' ἐλθέμεναι λυγοὸν τὸν νόστον ἰδόντας.

Ex hoc loco num recte collegerit Bougainvillius, quae eum inde collegisse dixi, tu, lector, ipse facile diindicabis. Mihi Dodwellus, cuius notae omnino legendae sunt ad verba Tzetzae et emendanda et illustranda, non ineptam sententiam attulisse videtur, qua statuit, fortasse hunc Hellanici locum petitum esse e Phoronide, et fortasse Phoronidis opus metricum, cuius auctorem supra ignotum esse dixi, deberi Hellanico. Haec viri docti sententia nititur maxime verbo asidet, quo vidimus Tzetzen usum esse, quo tamen solo, nisi grauiora argumenta afferri possunt, nihil efficitur, Scilicet verbum άδειν non semper de poetis dici, multis locis ostendi potest. Sic Eustath. ad Homer. Odyss. a, p. 1402, 46. postquam commemorauit τους πάλαι δήτορας, statim addit: παρ οίς άδεταί τις παράσιτος - αύτος είπειν, άριστον είναι τό κατά χειρών ήγουν τό εν συσσιτίοις διδύμενον ύδωρ. et p. 1407. 56. verbum εὐχετόωνται explicat verbis ἄδονται et λέγονται tanquam idem significantibus. Maxime

huc pertinet locus Strabonis 1, p. 18. ed. Casaub. nowitστα ή ποιητική κατασκευή παρήλθεν είς το μέσον, καὶ εὐδοπίμησεν · είτα έκείνην μιμούμενοι, λύσαντες τὸ μέτρον, τάλλα δὲ φυλάξαντες τὰ ποιητικά, συνέγραψαν οί περὶ Κάδμον καὶ Φερεκύδην καὶ Εκαταΐον. - καὶ τὸ ἄδειν δὲ ἀντὶ τοῦ φράζειν τιθέμενον παρά τοῖς πάλαι, ταυτό τοῦτο ἐκμαρτυρεῖ, διότι πηγή και άργή φράσεως κατεσκευασμένης και όητορικῆς ὑπῆοξεν ή ποιητική. et quae ibi plura sequuntur, Sic Aristoteles Rhetor. 3, 1, 9. ποιητική πρώτη έγένετο ή λέξις. Aristides T. I. p. 31. οί καταλογάδην άδοντες τὰ σά· πολλά δὲ ποιηταὶ ύμνήκασι. Quin etiam Latini interdum sic suo verbo canere vsi sunt. Apuleius Florid. p. 363. ed. Elmenhorst. "canit Empedocles carmina, Plato dialogos, Socrates hymnos, Epicharmus modos, Xenophon historias, Xenocrates satyras." Huc eodem pertinent loci, quibus ποιητής dicitur de quocunque scriptore, vt in Platonis Euthydemo T. I. Opp. p. 305. B. ποιητής λόγων οίς οί δήτορες άγωνίζονται. Conf. quae ad Pherecyd. p. 12. de nominibus ποίημα et ποίησις dixi, et Cuper. Obss. 2, 10. p. 217. sq. Idem Dodwellus docte animaduertit, Tzetzae errorem, quo Callisto dicit Athenis sacerdotem fuisse, similem esse errori Hesychii in v. 'Ici, vbi Io s. Callithoe, quae fuit prima Iunonis Arginaesacerdos, dicitur sacerdos Minervae, τῆς Αθηνᾶς. De Demophonte, cuius iam supra mentio facta est fragm. LXXXXI. et ad fragm. LXXXXVIII. v. Meurs. de regg. Athenn. 3, 6. sqq. T. I. Opp. p. 702 - 709. et apud Gronov. T. IV. p. 1114. sqq.

De illo Hellanici loco, quo Troianis gratificaturus nunquam eorum vrbem vastatam fuisse dixit, disputaui iam §. 6. Addi potest Dionis Chrysostomi orat. XI. ὑπὲς τοῦ Ἰλιον μὴ ἀλῶναι, in qua Homeri narrationes cum aegrorum somniis comparat. Idem argumentum non male persecutus est Eberh. Rud. Roth, in exercitat. histor. de bello Troiano, in qua contra omnes fere historicos ostenditur, Troiam in illo bello, quod decennale putatur, minime a Graecis flammis ruinisue fuisse deletam.

Ien. 1674. 4. Sed Homerum a Dione Chrysostomo vindicare studuit peculiari dissertatione Godofr. Kirbach, Viteb. 1687. 4. §. 6. sqq.

#### CXXXXIIII.

Tzetzes in Posthomericis, postquam Penthesileam, Hippolytae sororem, Amazonum reginam, Quinto Smyrnaeo lib. 1. Posthomericorum vers. 18. sqq. auctore, Troiam ideo venisse narrauit, quod sororem suam inter venandum inuita occidisset, versu 13. sqq. ita pergit:

Ταῦτα μὲν ὧο' ὁ Κόϊντος ἐοῖς ἐπέεσσιν ἀείδει. Ελλάνιπος, Αυσίας δὲ καὶ ἄλλοι ἄνδρες ἀγαυοι Φὰν, ἕνεκα σφετέρης ἀρετῆς ἐπιήλυθε Τροίη, Κῦδος ἀεξήσασα, ὅπως τε γάμοισι μιγείη. Ταῖς γὰρ ἀπαίσιόν ἐστι παρ' ἀνδράσι βήμεναι εὐνῆ, Εἰ μὴ μὲν πολέμοισιν ἀριστήσωσιν ὑπ' ἄνδρας. Τως μὲν Πενθεσίλειαν ἐλθέμεν οῖρ' ἐρέουσιν.

In rebus Amazonum, quum omnia sint incerta, valde dissentiunt scriptores, id quod partim ex Tzetzae Posthomericis et Scholiis ad Lycophr. 1327. patet, partim ex iis, quae Heynius ad Apollodor. 2, 5, 9. annotauit. Conf. supra fragm, LXXXXII. - Lysiam oratorem intelligendum esse, paene certum puto. Certe is in Epitaphio p. 55 - 59. ed. Reisk. nonnulla de Amazonibus retulit. Et trahi huc possunt, quae p. 57. de expeditione illarum in Atticam traduntur. - Quinam sint avoges illi avavol. qui cum Hellanico consenserint, Scholiastes docere voluit his verbis: εἰς Ἡρόδοτον ἀποτεινάμενος εἶπεν. Iam Herodotus varia quidem de Amazonibus narrauit 4, 110 - 117. ex quo vltimo capite huc pertinent verba: ού γαμέεται παρθένος οὐδεμίη, πρίν ἂν τῶν πολεμίων ἄνδρα ἀποατείνη. De Penthesilea vero nihil habet. - Pro ἐπιήλυθε malim ἐπελήλυθε. - Pro ἀριστήσωσιν ὑπ' ἄνδρας reponendum putem ἀριστεύσωσιν ἐπ' ἄνδρας. - Ειίαm ἀεξήσασα mutauerim in ἀεξήσουσα.

De alio loco Hellanici, quem laudat Schol. Apoll. Rhod. 1, 1129. et quo continetur eius de Dactylis Idaeis

sententia, dixi in Pherecydis reliquiarum collectione, p. 146. sq. editionis alterius, quae Lipsiae 1824. 8. prodiit.

## AD ØOPANIAA:

#### CXXXXV.

Proclus in vita Homeri, quae nuper auctior edita est e cod. Escurialensi in laudato illo libro: Bibliothek der alt. Litter. und Kunst, P. I. inter Inedita, p. 8. Έλλάνικος καὶ Δαμάστης καὶ Φερεκύδης εἰς 'Ορφέα τὸ γένος παράγουσιν αὐτοῦ. Μαίονα γάρ φασι τον 'Ομήρου πατέρα, καὶ Δῖον τὸν 'Ησιόδου γενέσθαι 'Απελλίδος, τοῦ Μελανωποῦ, τοῦ 'Επιφραδέως, τοῦ Χαριφήμου, τοῦ Φιλοτέρπεως, τοῦ 'Ιδμονίδα, τοῦ Εὐκλέους, τοῦ Δωρίωνος, τοῦ 'Ορφέως.

E fragm. LXXV. intelligetur et causa, cur hunc locum ad Phoronida retulerim, et insignis Hellanici cum aliis, vt cum Suida ibi laudato, consensus de cognatione Hesiodi atque Homeri. Maeon enim, quem Hellanicus et Cleanthes in certamine Homeri et Hesiodi p. 226. ed. Robins. vocasse dicuntur Biova, nomine haud dubie corrupto, et ex nostro aliisque locis emendando, Maeon igitur, Homeri pater, et Dius, pater Hesiodi, dicuntur h. 1. vsi esse patre Apellide, apud Suid. l. l. Dius vocatur filius Ampelidis. Iam etsi hic ab aliis aliter nominatur, a Charace (apud Suid. in v. "Ομηφος) 'Ατελλής, (pro quo 'Aπελλής reposuit recte Kusterus,) in certam. H. et H. p. 229. 'Απέλλαιος, etc. tamen quum non nimis magna sit talis nominum disferentia, quae cernitur etiam in reliquis Homeri et Hesiodi maiorum nominibus, notata iam ex parte ab Heynio ad Procl. p. 19., certum tamen est, eum a tot scriptoribus antiquissimis, Hellanico, Damaste, Pherecyde, Charace, Cleanthe, putatum fuisse Homeri et Hesiodi auum; et quanquam ego non nego, quod Heyn. l. l. p. 18. dicit, mythicum esse, si a Musis, ab Orpheo, Lino, Musaeo, vates genus ducere dictus sit \*), non ta-

<sup>\*)</sup> quae sententia confirmari posset multis veterum testimoniis. Sufficiat Antipatri Sidonii epigramma XLV. T. II. Analectorum Brunchii p. 18. ct αδέσποτον GCCCLXXXVII. p. 254. T. III. eorundem Analectorum.

172

men spreuerim temere talem genealogiam, si quidem eam cum constantia quadam afferri viderim a scriptoribus summa antiquitate venerandis. Immo priorem saltem eius partem veram esse existimo. Neque enim improbabile esse videtur, in tot fabulis, quibus obscuratam olim scimus magnorum virorum, in his Homeri, historiam et genealogiam, latere ipsam veritatem, et quamuis illam genealogiam, qua et Homerus et Hesiodus ab Orpheo descendere dicuntur, negari non possit ab aliis nimis fortasse exornatam fuisse, tamen, quum largiri debeamus, eam a multis scriptoribus eodem vel simili modo tradi, et nihil ei repugnantiae inesse, non dubito, quin hoc saltem certum putari possit, Homerum et Hesiodum recte dici cognatos fuisse. Mihi certe quidem valde verisimile est, Homerum, qui debebat Hesiodo paulo iunior existimari, a nonnullis, qui nimio eius amore capti tenerentur, studio factum fuisse Hesiodo antiquiorem. Nam vt taceam Ephorum apud Gell. 3, 11. et multa alia testimonia et argumenta, quae quia facile e tot virorum doctorum de hac re libris, v. c. e Robinsoni diss. de vita, scriptis, et aetate Hesiodi, p. XXXIX. sqq. peti possunt, non afferenda mihi putaui, Varro apud Gell. 1. 1. dixit, non-esse dubium, quin aliquo tempore eodem vixerint. Cuius sententia etsi Proclo etiam iudice p. 10. confirmari non potest nobili illo epigrammate, quod dicitur inscriptum fuisse in tripode, quem Hesiodus ipse posuerit in monte Helicone, et quod in Brunckii Analectt. Vol. III. p. 180. n. CLI. legitur, firmissime tamen sustentatur auctoritate marmm. Oxon. 1, 44. sq. et Herodoti 2, 53. e quorum locis inter se collatis manifestum esse arbitror, Homerum Hesiodo fuisse paulo iuniorem, sed eiusdem tamen aequalem. Hanc ipsam sententiam, cui non nescio quae opponi possunt (vid. Seidel ad Eratosthenis Geographicorum fragmenta p. 13. 14. omninoque Harles. ad Fabricii Biblioth. Graec. Vol. I. p. 331. sqq. et p. 567. sqq.), defendit nuper Carlo Carli in secunda diss, ad Hesiodum, vt scimus ex eius epistolis Americanis ad fr.

XXIIII. laudatis, Th. III. p. 88. Nam ipsam dissertationem non vidi. Hoc vero dato, dubito an quis me sit leuitatis et temeritatis accusaturus, qui arbitrer, non reiiciendam esse genealogiam ab Hellanico aliisque allatam, atque adeo Hesiodum et Homerum fuisse cognatos, h. e. eodem auo et proauo vsos esse, quicquid contra dicat Proclus p. 10. cuius argumentum nullam omnino vim habere posse, iam Heyn. docuit p. 20. Sed reliquam inde a Melanopo retro genealogiam ego quidem non magis desendere audeo, quam illam ad fr. LXXV. e Suida allatam, qua Melanopus, proauus vtriusque poetae, dicitur Homeri abauus. Quanquam enim cum illa consentit ex parte locus quidam in cert. H. et H. p. 229. nolo tamen sequi auctores anonymos et obscuros, et videor mihi pro certo affirmare posse, sic nimis antiquum existere Hesiodum.

#### CXXXXVI.

Idem Proclus in eadem vita Homeri p. 11. γέγραφε ποιήσεις δύο, 'Ιλιάδα καὶ 'Οδύσσειαν. Εένων καὶ Ελλάνι- κος ἀφαιροῦσιν αὐτοῦ, οἱ μέντοι ἀρχαὶοι καὶ τὸν Κύκλον ἀναφέρουσιν εἰς αὐτόν.

Post ἀφαιροῦσιν αὐτοῦ quaedam excidisse, nisi quis vellet e sequentibus intelligere τὸν Κύκλον, et pro Ξένων fortasse reponendum esse Ζήνων, neque tamen hunc bene cum Hellanico iungi, Heynius ostendit p. 22. Equidem vellem nominasset bonus Proclus illos scriptores, qui adeo antiquiessént, vt opponi recte possent Hellanico, historiarum quidem auctori. Quidni vero Hellanicus grammaticus etiam hoc loco intelligatur? Saltem is cum Zenone aliquo grammatico, v. c. Myndio, iungi recte potest. Magis tamen mihi placeret, qui nomen corruptum Ξένων mutaret in Ἰξίων, vt intelligeretur Demetrius Adramyttenus, qui non raro simpliciter hoc cognomine Ἰξίων appellatur. Hic enim, quamuis duobus fere saeculis post Hellanicum Grammaticum atque adeo post Aristarchum vixit, tamen auctore Suida in Δημήτριος ὁ ἐπίκλην. Aristarcho vsus

est magistro, h. e. Aristarchi de rebus criticis et grammaticis praecepta sectatus, et scripsit είς "Ομηρον εξήγηow. Iam quum supra §. 10. compluribus exemplis docuerim, permagnam Hellanici Grammatici audaciam fuisse in excogitandis ac proferendis nouis et inauditis locorum Homericorum interpretationibus, mirum videri non potest, eum ab Homero adeo abiudicasse Iliada atque Odysseam. Nam haec potius verba, Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσειαν, repetenda censeo et post άφαιροῦσιν αὐτοῦ supplenda. Quum autem Ixion quoque, vt Hellanicus, inter Grammaticos scholae Zenodoteae referendus sit, patet cur eiusdem criminis reus agi a Proclo potuerit. Ita ambo fuerint impii in diuinum poetam, et Ixionis εἰς "Ομηρον ἐξήvnois aeque multa continuerit contortarum interpretationum exempla. Sicut igitur hi negabant Iliada et Odysseam ab Homero esse profectas, sic antiquiores Grammatici, οί ἀργαῖοι, tantum afuit vt idem ferrent, iudicium, vt etiam iusto plura opera, in his τον Κύκλον, ei tribuenda censerent.

# GVLIELMI CANTERI DE RATIONE EMENDANDI GRAECOS AVCTORES SYNTAGMA RECENS AVCTVM.

ANTVERPIAE

EX OFFICINA CHRISTOPH. PLANTINI

M. D. LXXI.

DENVO EDIDIT

CORREXIT ET AVXIT

FRIDERIC, GVIL. STVRZIVS.

# AD CHRISTOPHORVM PLANTINVM T Y P O G R A P H V M CLARISSIMVM PRAEFATIO.

oral married many lightly they work a constant of

take married to be able to the party of many Quo primum tempore Aristidem oratorem Latinum a nobis non sine maximis vigiliis factum edidimus, quoniam in eo scriptore permulta loca partim coniectura sagaci, partim veterum librorum collatione emendaveramus, tanquam ἐπίμετρον huic operi rationem ex ingenio scriptores Graecos emendandi, eaque loca, quae non prorsus Chironia sint ulcera, feliciter apteque restituendi, non incommode, ut nobis tum videbatur, subiunximus: cum praesertim hoc etiam huc esset accessurum. quod simul et emendationum in Aristide factarum redderetur ratio, et eaedem vicissim ad similia in aliis auctoribus castiganda loca viam patefacerent. Nam quae in rebus omnibus, et sacris et profanis, vim haberet maximam similitudo, posteaquam per mentis imbecillitatem veras omnium rerum rationes explicare non possemus: eandem in hoc quoque negotio illud effecturam. ut ad unius emendationis alicuius exemplum aliae plures alibi non inepte quasi succrescerent. Quod igitur tum unius Graeci scriptoris auxilio suscipere sustinuimus, ut ex eo fere solo Graecorum omnium librorum emendationem tradere nos profiteremur; id nunc quasi resumptis viribus post aliud opus absolutum, loco multo commodiore, paulo pluribus ac maioribus fulti subsidiis, plenius et uberius docebimus.

Ac primo quidem loco de Aristide nostro correctionum exempla sumemus, quae in eo sunt propemodum innumera. Nam praeter nostras coniecturas, et collationem orationum duarum ab Aldo editarum, atque etiam codicem ab A. Arlenio cum vetere quodam collatum, tribus manuscriptis post Aristidem iam editum usi nos sumus: quorum duos Venetiis bibliothecae duae, altera S. Antonii, altera SS. Joannis et Pauli, tertium ex Augustanae reip. bibliotheca H. Wolfius nobis utendum dedit. Quin etiam M. Sophiani codicem, partim ab ipso correctum, partim cum veteribus collatum, I. V. Pinellus Patavii nobiscum communicavit, cundo vero loco Heliodori historiam adducemus, ex duobus antiquis codicibus mirum in modum a nobis emendatam. Etenim primum cum Vaticano codice collatum hoc opus a quodam fuit: deinde ex alio in Italia scripto libro G. Falkenburgius idem emendavit. Ex utriusque porro libri notis in unum collectis Heliodorum nos correximus, nostris etiam alicubi coniecturis interiectis. Tertio loco volumen oratorum ab Aldo simul excusorum, Lysiae, Dinarchi, Andocidis, etc. proferemus: quod quidem solo nos ingenio iuvante locis plurimis repurgavimus. Quarto succedent Synesii aliquot opuscula, Graece et Latine primum a nobis edita: quae nobis I. Oporinus, et I. V. Pinellus e suis bibliothecis, H. Wolfius ex Augustana, suppeditarunt. Itaque partim e scriptorum inter se collatione, partim nostra sagacia freti, non difficulter eadem restituimus. Et quoniam haec numero pauca sunt, ex aliis quoque scriptoribus, ut Polybio, Thucydide, Iustino, Clemente, et reliquis emendationes aliquot conglutinabimus. Po-

stremo libros octo novarum lectionum tanquam triarium advocabimus: in quibus nostra multa, quaedam etiam veterum librorum sunt. Atque haec fere sunt nostrae huius disciplinae sive fundamenta, sive subsiquibus nisi, rursum hoc opus maioribus viribus et animis aggredimur. Quod enim ad ordinem tradendi attinet, in eo nihil mutabimus. Etenim quae literae in quas corrumpi ac degenerare soleant, singillatim primum ostendemus. Deinde quae literae vel addi, vel omitti temere soleant, docebimus: atque etiam ad syllabas, et verba plura tum superflua, tum desiderata veniemus. Hino ad conjunctionem vocabulorum disjungendorum, et vicissim disiunctionem coniungendorum progrediemur: et alia quaedam denique ad hoc negotium quae pertinent, breviter addemus. Quibus in omnibus etiam idem, quod olim observaveramus, usu veniet, ut quaecunque codicum ope scripturae emendatae, proponentur, nota parentheseos desinentis insigniantur, et a reliquis, quae lectoris submittuntur indicio, discernantur. Hunc porro laborem nostrum, qui re vera maior fuit quam videri cuiquam poterit, C. Plantine, tibi dicatum volumus, cum quia singulari quadam benevolentia me meosque conatus hactenus prosecutus es, quod ego felicitatis in parte non exigua pono: tum quia sic de literis omnibus meritus es, ac mereris indies, dum summa industria, muximis sumptibus, ineffabili elegantia libros optimos publici iuris facis, nemo ut sit, qui studiosorum in cohorte censeri velit, quin multis nominibus tibi se devinctum fateri cogatur. Gratum igitur hunc animum nostrum, et publicis et privatis de causis hoc nacto nobis testatum, nunc quidem relinquere visum fuit: id quod tu, qua es humanitate, nisi optime non pote-The tile of the ris interpretari. Vale. 

· .. .

the military to a water of condition

. 

# AD CHRISTOPHORVM PLANTINVM

one miss the acaptoris and a compare agricul-

# T Y P O G R A P H V M CLARISSIMVM

PRAEFATIO.

Quo primum tempore Aristidem oratorem Latinum a nobis non sine maximis vigiliis factum edidimus, quoniam in eo scriptore permulta loca partim coniectura sagaci, partim veterum librorum collatione emendaveramus, tanquam ἐπίμετρον huic operi rationem ex ingenio scriptores Graecos emendandi, eaque loca, quae non prorsus Chironia sint ulcera, feliciter apteque restituendi, non incommode, ut nobis tum videbatur, subiunximus: cum praesertim hoc etiam huc esset accessurum, quod simul et emendationum in Aristide factarum redderetur ratio, et eaedem vicissim ad similia in aliis auctoribus castiganda loca viam patefacerent. Nam quae in rebus omnibus, et sacris et profanis, vim haberet maximam similitudo, posteaquam per mentis imbecillitatem veras omnium rerum rationes explicare non possemus: eandem in hoc quoque negotio illud effecturam, ut ad unius emendationis alicuius exemplum aliae plures alibi non inepte quasi succrescerent. Quod igitur

. 

. And the second of the secon

.

stremo libros octo novarum lectionum tanquam triarium advocabimus: in quibus nostra multa, quaedam etiam veterum librorum sunt. Atque haec fere sunt nostrae huius disciplinae sive fundamenta, sive subsidia: quibus nisi, rursum hoc opus maioribus viribus et animis aggredimur. Quod enim ad ordinem tradendi attinet, in eo nihil mutabimus. Etenim quae literae in quas corrumpi ac degenerare soleant, singillatim primum ostendemus. Deinde quae literae vel addi, vel omitti temere soleant, docebimus: atque etiam ad syllabas, et verba plura tum superflua, tum desiderata veniemus. Hinc ad conjunctionem vocabulorum disjungendorum, et vicissim disjunctionem conjungendorum progrediemur: et alia quaedam denique ad hoc negotium quae pertinent, breviter addemus, Quibus in omnibus etiam idem, quod olim observaveramus, usu veniet, ut quaecunque codicum ope scripturae emendatae proponentur, nota parentheseos desinentis insigniantur, et a reliquis, quae lectoris submittuntur iudicio, discernantur. Hunc porro laborem nostrum, qui re vera maior fuit quam videri cuiquam poterit, C. Plantine, tibi dicatum volumus, cum quia singulari quadam benevolentia me meosque conatus hactenus prosecutus es, quod ego felicitatis in parte non exigua pono: tum quia sic de literis omnibus meritus es, ac mereris indies, dum summa industria, maximis sumptibus, ineffabili elegantia libros optimos publici iuris facis, nemo ut sit, qui studiosorum in cohorte censeri velit, quin multis nominibus tibi se devinctum fateri cogatur. Gratum igitur hunc animum nostrum, et publicis et privatis de causis hoc pacto nobis testatum, nunc quidem relinquere visum fuit: id quod tu, qua es humanitate, nisi optime non poteris interpretari, a Vale, a silia monassel shipsira ni monali

queque, quae aunt in Novie Lectionibus, si forte et mes aliquando citari comigent; in condem vicitaire ac avinitia in aliis autoribus contiganda loca viam, patefaciant, biona quae in refus omnibus, et taccis et profanir, v tum unius Graeci scriptoris auxilio suscipere sustinuimus, ut ex eo fere solo Graecorum omnium librorum emendationem tradere nos profiteremur; id nunc quasi resumptis viribus post aliud opus absolutum, loco multo commodiore, paulo pluribus ac maioribus fulti subsidiis, plenius et uberius docebimus.

Ac primo quidem loco de Aristide nostro correctionum exempla sumemus, quae in eo sunt propemodum innumera. Nam praeter nostras coniecturas, et collationem orationum duarum ab Aldo editarum, atque etiam codicem ab A. Arlenio cum vetere quodam collatum, tribus manuscriptis post Aristidem iam editum usi nos sumus: quorum duos Venetiis bibliothecae duae, altera S. Antonii, altera SS. Joannis et Pauli, tertium ex Augustanae reip. bibliotheca H. Wolfius nobis utendum dedit. Quin etiam M. Sophiani codicem, partim ab ipso correctum, partim cum veteribus collatum, I. V. Pinellus Patavii nobiscum communicavit. cundo vero loco Heliodori historiam adducemus, ex duobus antiquis codicibus mirum in modum a nobis emendatam. Etenim primum cum Vaticano codice collatum hoc opus a quodam fuit: deinde ex alio in Italia scripto libro G. Falkenburgius idem emendavit. Ex utriusque porro libri notis in unum collectis Heliodorum nos correximus, nostris etiam alicubi conjecturis interiectis. Tertio loco volumen oratorum ab Aldo simul excusorum, Lysiae, Dinarchi, Andocidis, etc. proferemus: quod quidem solo nos ingenio iuvante locis plurimis repurgavimus. Quarto succedent Synesii aliquot opuscula, Graece et Latine primum a nobis edita: quae nobis I. Oporinus, et I. V. Pinellus e suis bibliothecis, H. Wolfius ex Augustana, suppeditarunt. Itaque partim e scriptorum inter se collatione, partim nostra sagacia freti, non difficulter eadem restituimus. Et quoniam haec numero pauca sunt, ex aliis quoque scriptoribus, ut Polybio, Thucydide, Iustino, Clemente, et reliquis emendationes aliquot conglutinabimus. Po-

stremo libros octo novarum lectionum tanquam triarium advocabimus: in quibus nostra multa, quaedam etiam veterum librorum sunt. Atque haec fere sunt nostrae huius disciplinae sive fundamenta, sive subsiquibus nisi, rursum hoc opus maioribus viribus et animis aggredimur. Quod enim ad ordinem tradendi attinet, in eo nihil mutabimus. Etenim quae literae in quas corrumpi ac degenerare soleant, singillatim primum ostendemus. Deinde quae literae vel addi, vel omitti temere soleant, docebimus: atque etiam ad syllabas, et verba plura tum superflua, tum desiderața veniemus. Hinc ad conjunctionem vocabulorum disiungendorum, et vicissim disiunctionem conjungenderum progrediemur: et alia quaedam denique ad hoc negotium quae pertinent, breviter addemus. Quibus in omnibus etiam idem, quod olim observaveramus, usu veniet, ut quaecunque codicum ope scripturae emendatae, proponentur, nota parentheseos desinentis insigniantur, et a reliquis, quae lectoris submittuntur indicio, discernantur. Hunc porro laborem nostrum, qui re vera maior fuit quam videri cuiquam poterit, C. Plantine, tibi dicatum volumus, cum quia singulari quadam benevolentia me meosque conatus hactenus prosecutus es, quod ego felicitatis in parte non exigua pono: tum quia sic de literis omnibus meritus es, ac mereris indies, dum summa industria, maximis sumptibus, ineffabili elegantia libros optimos publici iuvis facis, nemo ut sit, qui studiosorum in cohorte censeri velit, quin multis nominibus tibi se devinctum fateri cogatur. Gratum igitur hunc animum nostrum, et publicis et privatis de causis hoc pacto nobis testatum, nunc quidem relinquere visum fuit: id quod tu, qua es humamitate, nisi optime non pote-The Enter of T ris interpretari, Vale. 

1.04 1.00

indian to the and and

· . , . ·

# In Iebbiana Aristidis editione haec legitur 'CANTERI PRAEFATIO:

Quod solent liberales facere mensores, ut praeter iustam legitimamque mensuram aliquid, quod enlustoov proprie vocatur, adiiciant, eandem in hoc opere nunc benignitatem sequi animum induxi, et quanquam Tomus quartus έκ περιουσίας, ut Graeci dicunt, totus admensus videri possit, hoc nihilominus velut ἐπίμετρον ἐπιμέτρου subiungere. Quoniam enim Graecorum scriptorum lectio quam sit utilis ac propemodum necessaria, pauci sunt qui ignorant: fit autem plerunque, ut iidem non levibus mendis partim veteribus, partim novis infecti, lectorem tanquam in itinere difficili lubricoque remorentur, et pedem cogant figere: huic rei aliquod remedium si attulero, non omnino nihil, quod ad studiosorum laborem levandum faciat, praestitum a me putabo. Breviter ergo rationem ex ingenio, cum libri meliores desunt, scriptores Graecos emendandi trademus, eaque loca, quae non prorsus Chironia sint ulcera, feliciter apteque restituendi. Atque id eo fiet commodius, quod ex Aristidis nostri emendationibus, in margine collocatis, licebit, velut e divite promptuario, quicquid ad hanc rem pertinebit, sumere. Nec enim alio statuimus nunc quidem autore uti, quandoquidem solus poterit ad omnia sufficere, et cuiuscunque emendandi generis exempla permulta praebere: quae cum partim coniecturae sagaci, partim etiam librorum veterum collationi debeantur, non incommode fiet, ut inter se fidem, quemadmodum in si- 14 milibus accidere videmus, apud lectores faciant. Hoc etiam inerit hac in re commodi, quod simul et emendationum in Aristide factarum ratio reddetur, atque earum quoque, quae sunt in Novis Lectionibus, si forte et has aliquando citari contigerit; et eaedem vicissim ad similia in aliis autoribus castiganda loca viam patefaciant. Nam quae in rebus omnibus, et sacris et profanis, vim

habet maximam similitudo, posteaquam per mentis imbecillitatem veras omnium rerum rationes explicare non possumus; eadem in hoc quoque negocio illud efficiet, ut ad unius emendationis alicuius exemplum aliae plures alibi non inepte quasi succrescant. Sic igitur agemus, ut, quae literae in quas corrumpi ac degenerare soleant, atque ita voces alias, aliamque nonnunquam orationem sufficere, singillatim primum ostendamus. Deinde quae literae vel addi vel omitti temere soleant, docebimus: atque etiam ad syllabas et verba multa tum superflua, tum desiderata veniemus. Hinc ad coniunctionem vocabulorum disiungendorum, et rursum disiunctionem coniungendorum, rem ad iucunditatem pariter et utilitatem praestantissimam, progrediemur: et alia quaedam denique, quae ad hoc negocium pertinent, breviter addemus. Atque in his, ut dixi, solius Aristidis, et si forte, Novarum Lectionum, atque etiam Tomi quarti emendationibus utemur, plura exempla vel ipsi per se studiosi colligent, vel nos olim, si suppetent antiqui libri plures, addemus. Horum enim iure summo maxima debet esse, ut et antiquitatis totius, autoritas: quae quoniam nec nobis in his deerit, ea ne sit obscura, hoc ubique observabimus, ut, quaecunque codicum ope scripturae emendatae proponentur, nota parentheseos desinentis insigniantur, et a reliquis, quae lectoris relinquuntur iudicio, discernantur. Sed iam tempus.

# 7 QVAE LITTERAE IN QVAS CORRVMPANTVR

#### CAPVT I.

#### A corrumpitur in E.

Haec mutatio saepissime contingit, nec difficulter animadverti potest. Scribendum igitur ἀφεστώς] pro ἐφεστώς, Aristid. Platon. 2. a) πῶς γὰο ἄν τις μᾶλλον ἔδειξε παντὸς ἐφεστώς δέους. — ἀποδέδειπται] pro ἐπιδέδειπται, orat. de Paraphtheg. b) οῦτω δή σοι διὰ πάντων ἐπιδέδειπται. — et in eadem o) ἄγραφον] pro ἔγγραφον (et Alcid. εἰς τοὺς σοφ. \*), siquidem paulo post d) dicit: ἀπὸ στόματος μόνον. Nam litteras quidem geminari, vel geminatas reddi singulas, non raro videmus. Hinc μέλειν pro μέλλειν in Miner. \*\*) et contra, ac similia. Iam ἀφ' pro ἐφ' duobus locis ponendum, initio De non agend. comoed. c) ὅσα μὲν τῶν πραγμάτων αὐτὰ ἐφ' ἐαυτῶν παρακαλεῖ σπουδάξειν. et Platon. 2. f) εἰ μὲν αὐτὸν ἐφ' ἑαυτοῦ δεῖ σκοπεῖν.

- a) T. II. p. 140. b) T. II. p. 400. c) T. II. p. 370.
- \*) p. 86. Vol. VIII. Oratorum Graecorum edit. Reisk.
- d) p. 387.
- \*\*) T. I. p. 14. et Serm. 4. T. I. p. 341.
- e) T. I. p. 505. f) T. II. p. 159.

# A in I, et contra.

Scribendum igitur απασα pro απασι, Aristid. contra prodit. \*) ως έφ' εν τοῦτο απασι ή τῆς λογικῆς δυνάμεως

Εξις ωρμηται. — ἀνδρακάς, προ ἀνδρικάς, lib. 3. cap. 26. Nousrum Lectionum, e Plutarcho. b) — Contra επασιν pro απασαν, Aristid. contra crimin. c) το δε πλείστην α-8 πασαν ἀπάντων όλυγωρίαν έμπεποιηπός. — d)

- a) T. II. p. 409. b) Conuiv. Septem Sapient. Cap. 6. T. II. Opp. p. 151. E.
- c) T. II. p. 423.
- d) In editione Aristidis adduntur: "νεότητα pro νεότητα." Fortasse legendum est: "δεινότητι pro δεινότητα." vt intelligatur Aristid. de Paraph. T. II. p. 382.

#### A in O.

Scribendum igitur αν] pro ον, Aristid. sub finem Platon. 2. \*) τὰ δ' ἔνδον ἄλλος ον είδειη τις. \*) — ἀπολογίας] pro ὁμολογίας, in Panath. b) — πολεμοῦντας pro πολεμοῦντος, de societ. I. °) ο τοῦ πολεμοῦντος άμαρτεῖν ἐστι πέρας. — Etiam contra fieri, infra docebimus.

- a) T. II. p. 307.
- \*) In edit. Aristid. additur: ,,et iterum in fine, ubi valet el." Locus est T. II. p. 314.
- b) T. I. p. 175. c) T. I. p. 489.

# A in T, et contra.

Scribendum igitur ἀνάπτουσιν pro ἀνύπτουσιν, Aristid. Sigula 2. \*) οὐ γὰρ ἀνθρώπων γε οὐδεἰς οἰός ἀντισχεῖν τοῖς τόθ ὑμᾶς ἀνύπτουσιν. — ἀπέπεμπον] pro ὑπέπεμπον, Heliod. 3, extr. — Contra φυγόντες pro ὑφαγόντες, Aristid. 1, de societ. b) διὰ δὲ τὴν ἡμετέραν ἀρετὴν οἱ διαφαγόντες ᾿Αθήνησι σώζονται. — ὑπ΄ pro ἀπ΄, Leuctr. 4. °) οὐδ ἵνα ταῦθ΄, ἃ νῦν, πάθὰσιν ἀπ΄ αὐτῶν.

a) T. I. p. 378. b) T. I. p. 480. : c) T. L. p. 461.

#### A in Q.

Scribendum igitur διάξουσι pro διώξουσι, Aristid. in Rhodiac: \*) εί μη εν τοσαύτη και τοιαύτη διώξουσι τῆ πατρίδι, οῖα πρόσθεν. — ὰς pro ὡς, Heliodor. 4, b) ἀλλ ὡς εἰκὸς ἦν ἐκείνην, ὰ μήτε ἐπεφύκει, μήτε ἐβούλετο, καταναγκάσαι πράττειν. — ἄσπερ pro ὥσπερ, Gorg. ὑπὲρ Παλαμήδ. c) — Contrariam rationem infra trademus.

- a) T. I. p. 552.
- b) p. 179, 22. Ad calcem Aristidis laudatur locus sub initium Platonicae 1. Is est T. II. p. 22.
- c) Vol. VIII. Oratorum Graecorum edit. Reisk. p. 115. vbi Reiskius malit ὅπεφ in Duali.

#### AI in E, et contra.

Hoc primum heic animadvertendum, litteras quae eodem modo proferuntur, inter se commutari facillime. Sic AI et E, O et Ω, H et I et T et EI et OI, T et Θ saepissime inter se mutuo corrumpuntur. Atque id nos aliquando exemplis docebimus, aliquando ut non necessarium omittemus. Scribendum igitur ἀνταίρειν pro ἀντερεῖν, Aristid. Leuctr. 4. α) ἀλλὰ πρῶτος ἀναστὰς κελεύσων τοῦς Θηβαίοις ἀντερεῖν. — Neque debet in his vel similibus quenquam accentus movere, de quo dicemus infra. — Contra ἐσθῆσι pro αἰσθήσει, novarr. lectt. lib. 5. cap. 15. ex Plat. (Gorg. T. I. p. 465. B. ed. Steph.) cf. Aristid. T. II. p. 8.

#### a) T. I. p. 464.

Sic ἐταῖρος et ἔτερος saepe inuicem confundi ostendit Alberti Obs. in N. T. p. 451. sq. laudans etiam Perizonii emendationem apud Aelian. V. H. 3, 2. Apud Epictet. 33, 5. pro παραίτησα, olim male legebatur παραίτησε. In Aristid. Panath. T. I. p. 125. πεδίου scribendum pro παιδίου. Platon. 3. T. II. p. 821. ἀντερεῖν pro ἀνταιρεῖν.

#### AI in H.

Scribendum igitur πλαίσιον pro πλησίου, Aristid. in Monod. ") καὶ ἱερῶν ὁδοὶ καθ' ἕκαστον πλησίου ἀντ' ἀγορᾶς ἄπασαι. — αὐταῖς pro αὐτῆς, in Rhod. h) εἰ καὶ μέρος παρ' αὐτῆς ἦν τί. — Neque hoc fieri quisquam mira-

bitur, qui AI eundem nunc, quem olim H, sonum habere meminerit.

- a) T. I. p. 261.
- b) T. I. p. 553. Ante hoc exemplum in edit. Aristid. ponitur hoc: ,,ο[μαι pro εl μη]." Vide num intelligatur Contr. Prodit. T. II. p. 410. vel de Societ. 1. T. I. p. 481.

#### AI in EI, et contra, et in OI.

Scribendum igitur ἐπαινέσαι] pro ἐπαινέσει, Aristid. in Panath. ) τοῦτον ὡς διὰπάντων τῶν ἐν τῆ γῆ φύντων ἄριστον ἐπαινέσει. — Contra βλάψει pro βλάψαι, Lesbonact. προτρεπτ. ) — Scribendum quoque αὐταῖς pro αὐτοῖς,10 Aristid. in Aegypt. ) ῶστ ἐλάττοσιν αὐτοῖς προσῆμεν εἶναι τὸ πλέον τοῦ χρόνου, ἢ συνεχῶς μείζοσιν.

- a) T. I. p. 192.
- b) p. 213, 2. ed. Hanov. 1619. 8. (p. 22. ed. Reiek.)
- c) T. II. p. 357.

#### AT in H, et contra.

Scribendum igitur φλαύρου pro λήρου, Aristid. 1. de concord. ) άρα μικρόυ τι καὶ λήρου τὸ διάφορου τῆς στάσεως ὑμῖυ παρὰ τὴυ ὁμόνοιαυ φαίνεται; quanquam hoc certe affirmare nolim. — Contra tamen ἢ pro αὖ, Aristid. initio Sicul. 1. b) εἶ τις αὖ τότε ἐξαρχῆς ἐπέκειτο.

a) T. I. p. 530. b) T. I. p. 364.

#### B corrumpitur in 3, et contra.

Scribendum igitur βουβών] pro βουθών, Aristid. sermon. 1. \*) ὅτε βουθών μεστὸς ἦν, καὶ πάντα ἐξώδει. — Contra λαθεῖν pro λαβεῖν, Lys. areopaget. b) τὴν δὲ μορίαν, ἢν οὐχ οἰόν τ' ἦν λαβεῖν ἐξορύξαντα, ὡς ἀφανίζων νυνὶ κρίνομαι.

- a) T. I. p. 287.
- b) p. 283, 2. Vol. V. Oratorum Graec. ed. Reisk.

#### B in A.

Scribendum igitur λαβεῖν] pro λαλεῖν, Aristid. in Panath. bis, a) et 1 de pac. b) εἰ δ' αὐ νεωτερίζειν ἐγχειροῖεν, οὐα εἶναι αρεῖττον κατ' αὐτῶν λαλεῖν. ubi λαβεῖν dicit absolute, ut vocant, quemadmodum alibi, c) λαβεῖν ὑπὲρ Θεμιστοκλέους.

- a) T. I. p. 94. 121. b) T. I. p. 398.
- c) Platon. 2. T. II. p. 219. Adde Leuctr. 2. T. I. p. 427. Leuctr. 3. T. I. p. 450. et 452. vbi etiam παφαλαβείν scribendum pro παφαλαλείν.

#### B in $\Pi$ .

Scribendum igitur βρέχουσα pro παρέχουσα, Aristid. in Aegypt.\*) id quod sensus aperte docet.

\*) T. II. p. 350.

#### 11

#### B in X.

Scribendum igitur ἔλαβεν] pro ἔλαχεν, Aristid. in Panath. \*) οὐ γὰο ἦν, ὅτι ἀνταπέλαχεν.

\*) T. I. p. 157.

#### B in $\Sigma T$ .

Scribendum igitur βάσεις pro στάσεις, Aristid. in Monod. a) καὶ μέτρα καὶ στάσεις ώσπες άρμονίας μιᾶς. Nam et eodem vocabulo de eadem urbe 1. de concord. b) utitur.

a) T. I. p. 261. b) T. I. p. 521.

### I corrumpitur in M, et contra.

Scribendum igitur δυσγένειαν pro δυσμένειαν, Lesbonact. protrept. ) — Contra μονάς pro γονάς, Aristid. in hymn. b) τάς τε ἀκείους γονάς, οἰκήσεις τε καὶ λήξεις τοῖς γεννηθεῖσιν ἀποδιδούς.

a) p. 207. (p. 12. extr. edit. Reisk.) b) T. L. p. 4.

#### $\Gamma$ in $\Pi$ , et contra.

Scribendum igitur γράμματα pro πράγματα, Aristid. serm. 4. <sup>a</sup>) ή δ΄ ήμερα δέξασθαι τὰ πράγματα εμελλε. (quanquam hoc videtur inde potius ortum, quod πραγμάτων saepius praecesserat. de qua mendorum origine dicam latius postea.) — γὰρ pro παρ΄, Hel. 2. <sup>b</sup>) — άγιστείας pro ἀπιστείας, Hel. 8. °) τῆς ἀπιστείας ενεκα παντοίως εαυτήν χωρίζουσα. — Contra d) λόγφ pro λοιπῷ, novv. lectt. 5, 11. ex Eurip. (Ion. 444.)

a) T. I. p. 336. b) nescio, vbi. c) p. 143, 19.

d) In edit. Aristid. additur exemplum ex Aristid. serm. 4. T. I. p. 882. γενομένου δὲ τοῦ ἐπιγομίματος, vbi πράγματος legendum, quod in ἐπιγομίματος corruptum est, quia saepius ἐπίγομρα praecesserat.

#### [ $\Gamma$ in T.

Scribendum igitur ἤργησεν] pro ἤρτησεν, Heliod. 1, p. 5, 23. — ὧγε pro ὧτε, ibid. p. 40, 39. — αὐτός γε pro αὐτός τε, 3, p. 152, 4. — ἐφ' ὧ γε pro ἐφῶ τε, 5, p. 252, 41.]

#### $\Gamma$ in X, et contra.

Scribehdum igitur ήγε pro ήχε, Aristid. duodus in locis, Leuctr. 4. a) Αακεδαιμονίους μεν ή συμφορά δεῦς ήχε, καὶ ὁ καιρός. et Platon. 2. b) — semel pro ἡρχε.12 Leuctr. 1. °) καὶ αὐτοὺς ἐκείνους εἰς τὰς νῦν ἡρχε συμφοράς. — sicut ἤγετο] pro ἤρχετο, Hel. 5. d) — Contra ἄρχων pro ἄγειν, Aristid. in Hercul. °) ἐπηρμένος τῷ νώτῷ τὸ ξόπαλον, ὡς κύριος ὢν, καὶ τὸν οὐρανὸν, ὡς συμμετρίας ἄγειν.

a) T. I. p. 459.

 b) T. II. p. 116. vbi lebbius προσείζε edidit, pro προσήχε, quod Canterus in προσήγε mutari voluit.

c) T. I. p. 418. d) p. 254, 37. e) T. I. p. 34.

### Δ corrumpitur in Γ.

Scribendum igitur Γορδίου pro Γοργίου, Aristid. initio Platon. 2. 2) τὸ δ' αὐτὸ κὰν τοῖς ὕστερου, οἰμα, 'Α-

δράστφ τῷ Γοργίου φασὶ συμβῆναι. — δυσπρόσοδον] pro δυσπρόσογον, in Reg. b) σπάνιον καὶ δυσπρόσογον παρέχων ξαυτόν.

a) T. II. p. 125. b) T. I. p. 62.

# A in AA, et contra, et in T.

Scribendum igitur ἀδήλων] pro ἀλλήλων, Aristid. Platon. 1. ") καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς αἰνίμμασι δῆλα ἐξ ἀλλήλων γεγονότα. (Sic Aegypt. T. II. p. 333. τὰ δῆλα τοῖς ἀδήλοις ὑπάγειν.) — οὐδ pro ἀλλ', contra prodit. b) οὐπ ἐν Αυδοῖς, ἀλλ' εἰσάπαξ, οὐδὲ σκώπτοντας. (et Lys. κατὰ Θεομνήστ. c)) — οὐδὲ pro ἀλλὰ, Platon. 1. d) οὐδὲ τοὺς ἐν τῆ νηῖ σκοπεῖν οἴεται δεῖν, ἀλλὰ τὸ σχῆμα προςεξετάζειν τοῦ πράγματος. et Diodor. lib. 13. c) — Contra ἀλλὰ pro οὐδὲ, novv. lectt. 8, 18. ex Clem. Alex. protrept. f) — De Δ in T dicemus.

- a) T. II. p. 67. b) T. II. p. 415.
- c) immo nat 'Avdonid. p. 234. extr.
- d) T. II. p. 91. e) nescio, quo capite.
- f) p. 45, B. edit. Colon. 1688. fol.

# E corrumpitur in A.

Haec mutatio, sicut et contraria, valde frequens est. Scribendum igitur ἐπῆλθον] pro ἀπῆλθον, Aristid. 13in Panath. a) πάντα δὲ ὥσπερ ἄγος καθαίροντες ἀπῆλθον. et mox b) ἐπῆεσαν] pro ἀπῆεσαν. — ἐπῆν pro ἀπῆν, Platon 2. c) ἀλλ ὥσπερ ἐπὶ χαλκοῦ ζεύγους εἰστήκει μένων, ὅσα μὴν ἀπῆν τό γε ἀτρεμεῖν. — ἐπακτοῦ pro ἀπακτοῦ, 1. de concord. d) — ἐφέστηκεν pro ἀφέστηκεν, contra crimin. c) ἐπειδὴ τοιαῦτ ἀφέστηκεν. — ἐφ' pro ἀφ', in Panath. f) ὁ μὲν Λακεδαιμονίων ναύαρχος τῶν ἀφ' ἔκάστων ἀρχόντων ἦρχε. — De παρὰ et περὶ dicemus infra.

a) T. I. p. 151.

b) ibidem. Sic ἐπήει pro ἀπήει, Platon. 2. T. II. p. 180. c) T. II. p. 245. d) T. I, p. 585. e) T. II. p. 423.

f) T. I. p. 138.

## E in H, et contra.

Scribendum igitur δὲ] pro δὴ Aristid. duobus locis in Palinod. a) et Sermon. 1. b) — Contra δὴ] pro δὲ, Aristid. Platon. 2. c) εἰ δέ τι καὶ παρὰ γνώμην ἐκ τούτων ἀπήντησε. (et Heliod. 6. d)) — ἥξειν] pro ἔξειν, Leuctr. 1. c) ὁποτέρους ἀν προσεἰσθε, ἐπὶ τούτους τὴν ξοπὴν ἔξειν.

- Videtur Canterus in mente habnisse locum T. I. p. 264. ημίν μέν — πταϊσαι μέν συνέβη — αναφέρειν δη τῆ τῆς πόλεως τύχη.
- b) In quaerendo hoc loco bonum otium perdere, superuacuum duxi. Puto autem, T. I. p. 283. intelligi dehere.
- c) T. II. p. 237.
- d) Neque hunc locum anxie quaerendum putaui.
- e) T. I. p. 419. Ante hoc exemplum in edit. Aristid. ponitur: ἡνία pro ἔνια, qui locus extat in Platon. 2. T. II. p. 205.

## E in I, et contra.

Scribendum igitur μεσούντων pro μισούντων, Aristid. in Aegypt. <sup>a</sup>) ἀλλ' δγε Νεϊλος οὐ μισούντων, οὐδ' ἡνίκ' ἄν ὧσι πρὸς τῷ λήγειν, τότε πληροῦται. — ὅτε pro ὅτι, duobus locis, Leuctr. 1. <sup>b</sup>) et Serm. 2. °) et Andocid. περὶ τῶν μυστηρ. <sup>d</sup>) — Contra μίση] pro μέση, Aristid. in Rom. °) μέση καὶ ἐπιβουλὰς ἐπ τῶν οῦτω διατεδεμένων. — ἵστη] pro ἔστη, Platon. 2. ¹) — et hinc ἐπίστη pro ἐπέστη, in Aegypt. <sup>8</sup>) καὶ ὅλως ἐπέστη τὸ τοῦ Νείλου πρᾶγμα, ὅτι πινδυνεύει μόνος ποταμῶν οὐδέποτε αὐτὸς εἶναι.

- a) T. II. p. 352. b) T. I. p. 425. c) T. I. p. 297.
- d) p. 5. edit. Reisk. e) T. I. p. 203. f) T. H. p. 256.
- g) T. II. p. 840.

# E in O, et contra.

14

Scribendum igitur παρέντες pro παρόντες, Aristid. Platon. 3. 4) οὐδὲ αὐτὰ ταῦτα παρόντες, πρὸς μέρος τὶ τῶν εἰκότων συνῆλθον. (et Polyb. 15. b)) — ἔτι pro ὅτι, tribus locis in Aegypt. 6) Platon. 2. d) et Platon. 3. e)

quorum postremus etiam librorum testimonio nititur, et Lesbonact. protrept. f) et Polyb. 3. f) et Clem. Alex. stromm. 1. h) — Contra στι pro ἔτι, Aristid. in fine Aegypt. h μάλλον δ' ἔτι τούτου πρότερον διὰ τῆς ἄμμου τῆς ἄνω διεξῆλθεν. (et Dinarch. ματὰ ᾿Αριστογ. h) et Polyb. 8. h) — ἐκόλουου] pro ἐκέλευον, Platon. 2. m) ἐκέλευον τοὺς ὑπερέχοντας, μεθιστάντες ἔτη δέκα. — ὀργῆς pro ἔργοις, Lesbon. protrept. h)

- a) T. II. p. 321. b) cap. 10. §. 5. c) T. II. p. 345.
- d) T. II. p. 168. e) T. II. p. 324.
  - f) p. 213. (Vol. VIII. p. 23. edit. Reisl.)
  - g) cap. 54. §. 7. h) p. 295. D. i) T. II. p. 363.
  - k) p. 88. edit. Reisk. 1) cap. 29. §. 6. m) T. II. p. 242.
  - n) p. 208. (p. 14. Vol. VIII. ed. Reisk.)

## E in T, et contra, et in AI.

Scribendum igitur ἐπέχουσαι] pro ὑπέχουσαι, Aristid. in Panath. a) ὅσον μήκιστόν ἐστιν ἀνύσαι, τοσοῦτον ὑπέχουσαι. — ἐφεστῶτας pro ὑφεστῶτας, Platon. 1. b) τοὺς δ' ὑφεστῶτας μισοῦσι και φεύγουσιν. — ἐφ' pro ὑφ', duobus locis, Sicul. 1. c) et Serm. 4. d) — Contra totidem ὑπ' pro ἐπ', in Reg. e) et Platon. 3. f) quorum hic etiam librorum habet testimonium. — De E in AI diximus.

- a) T. I. p. 129. b) T. II. p. 84.
- c) Videtur respexisse ad T. I. p. 364. δσφ γάο έστε ασφώτατοι των 'Ελλήνων, αὐτοί τε ὑφ' ὑμων ἄριστοι λογίσασθαι τὰ δέστα.
  - d) T. I. p. 322. vbi Canterus videtur in mente habuisse verba vφ' ήμέρα.
  - e) Τ. Ι. p. 61. εμέμφατο των ποιθέντων επ' αύτου.
- f) T. II. p. 827. πόλεμος ἐπὶ 'Ομήφον ἐπ' ἐκείνου ἄφχοντος εὐ πολεμηθείς μνημονεύεται. Locus petitus est e Plat. de rep. 10. T. II. p. 600. A. ubi diserte legitur ὑπ' ἐκείνου. Sic Platon. 1. T. II. p. 18. ὑφ' ἐνὶ ἄλλφ. Sed in duobus Codd. ἐφ' ἐνὶ ἄλλφ, in uno ἐφ' εν ἄλλο. Omnino de confusione praepositionum ἐκὶ et ὑπὸ ν. Alberti Obs. in N. T. p. 224. eq.

# EI in H, et contra.

Scribendum igitur det pro on, Aristid. esepius.

— (et semel pro alsì, in fine Aegypt. b) και ούκ εἰκάσαι γε ύμας, ὅτι ὕονται alel. et Polyb. 4. °) quemadmodum15 et λειψύδριον] pro λιθυάριον, in Athenaei fragm. d)) είξαν pro ήξαν, Platon. 2. °) ώστ ήξαν της ήγεμονίας έχόντες Λακεδαιμονίοις, προέγοντες πλεῖστον όσον αὐτών. — πατεδείσαμεν pro πατεδήσαμεν, 1. de Societ. f) λειφθέντων pro ληφθέντων, 2. de Societ. 8) η μόνου ύμων ληφθέντων, και μηδενός όντος άφ' ήμων φόβου τώ τι νεωτερίζειν ἐπιχειρούντι. — εl pro f, Platon. 1. h) pro n, duobus locis, Platon. 1. 1) et 2. 1) — Contra n pro εl, Aristid. 1. de Societ. ) — ημοντες pro είκοντες, in Panath. m) — μηδίσασι pro μειδίσασι, 2. de Pac. n) καί τοῖς μὲν τότε μειδίσασι γενέσθαι πας' ὑμῶν συγγνώμην. - ής pro είς, duobus locis, Sicul. 2. °) et Platon. 1. P) — ἐπήρεισαν pro ἐπείρησαν, lectt. novv. 8, 8. ex Athenagora 4).

- a) v. c. Platon, I. T. H. p. 38. Lenctr. 2. T. I. p. 443. Paneg. T. I. p. 238.
- b) T. II. p. 362. c) cap. 44. §. 7. d) h. e. 15, p. 695. E.
- e) T. II. p. 202, f) T. I. p. 486. g) T. I. p. 500. Vid. etiam Platon. 2. T. II. p. 249.
- h) T. II. pagina nescio qua.
- i) T. II. p. 20. k) T. II. p. 144.
- Locum non inueni. Sed alius talis locus est de Paraph. T. II.
   p. 366. extr. Et δη pro δεῖ scribendum Platon. 1. T. II. p. 64.
   et Platon. 2. T. II. p. 152. et 271.
- m) T.I. p. 108. Sic T. II. p. 91. pro είχοντα in Cod. Coll. nov. est. ηκοντα, et T. I. p. 98. in Cod. Bar. παρείχοντος pro παρήκοντος.
- n) T. I. p. 405. o) T. I. p. 387.
- p) Paginam indicare nondum potui. q) p. 55. D.

## EI in I, et contra.

Scribendum igitur φήσει pro φησί, Aristid. ter, Lenctr. 1. a) et 5. b) et Platon. 1. c) (et Lys. κατ' 'Ανδοκίδ. d) et Dinarch. κατὰ Δημοσθ. e)) — ἐπεὶ pro ἐπὶ, Sicul. 1. f) ἐπὶ τούτοις γε, ὧ 'Αθηναῖοι, τοῖς λόγοις οὐκ ἔσθ' ῆτις ἂν πώποτε ἀρχὴ μεγάλη συνέστη · — Contra ἐκτίνειν pro ἐκτείνειν, Aristid. Platon. 2. ε) — τίνει pro τείνει,

novv. lectt. 5, 25. ex Eurip. (Hecub. 263.) et Sophocl. (Oedip. Colon. 495.)

- a) Τ. I. p. 414. τους κυβερνήτας έναντία ποιείν αυτοίς φησί, καί μέμψεται.
- b) T. I. p. 475. ού γαο έκεῖνο γέ τις φησί δεδιέναι.
- c) Τ. II. p. 109. δδε φησί και λόγφ etc.
- d) p. 283. edit. Reisk. e) p. 18, 15. (p. 19. ed. Reisk.)
- f) T. I. p. 872.
- g) T. II. p. 201. Add. T. I. p. 19. τείναι τὴν ἀρὰν τὴν 'Ομήρου, ποὶ τῖναι legendum.

#### EI in O.

Scribendum igitur ἔδειξα pro ἔδοξα, Aristid. Serm. 1.\*)
μετὰ δὲ τοῦτο λίμνην τινὰ ἔδοξα. (et Lys. κατὰ Ἐρατοσθ. b))
— εἴ τις pro ὅτις, 1. de Concord. °) ιστ οὐδ ὅ τις αν
16μόνον εἶπε τὴν αὐθάδειαν ὑποκοριζόμενος ἀνδρίαν, δόξειεν αν τοιοῦτος εἶναι. — Contrariam rationem nondum reperi.

a) T. I. p. 278. b) p. 419. c) T. I. p. 527.

# EI in OI, et contra.

Scribendum igitur εl pro ol, Aristid. bis, Sicul.

1. \*) et Platon. 2. \*) — εἴκη] pro οἴκη, in Panath. \*) ωσπερ ἐν ἄθλοις, ὅταν πᾶς τις οἴκη. — εἴχετε pro οἶχετε, Leuctr. 2. \*) — Contra ol pro εl, Aristid. Platon 2. \*) ωσπερ εl τοὺς νεῖν ἀδυνάτους ἀνέχοντες ταῖς ἑαυτῶν χεροίν. — οἰσόμεθα pro εἰσόμεθα, 1. de Pac. \*) τοῦ πολέμου δ' ἐχόμενοι, τριῶν τῶν χειρίστων δόξαν εἰσόμεθα.

- a) T. I. p. 875. b) T. II. p. 145. c) T. I. p. 162.
- d) T. I. p. 428. e) T. II. p. 189. f) T. I. p. 897.

# EI in $\Upsilon$ , et in $\Omega$ .

Scribendum igitur veiv pro viv Aristid. duobus locis, altero 1. a) altero 2. Platon. b) quorum illum etiam libri sic legendum docent. — De EI in Q dicetur.

a) T. II. p. 94. b) T. II. p. 189.

## ET in A, et contra.

Scribendum igitur εὐπρασίας] (in edit. Aristid. εὐκαιρίας) pro ἀκαιρίας, Aristid. in Panath. ) ὁ τελευταῖος
ὅρος τῆς περὶ γῆν ἀκαιρίας. — εὐσεβὲς] pro ἀσεβὲς, ibidem ) (ut et apud Lys. κατὰ Ἐρατοσθ. )). — εὐπορήσαντες] pro ἀπορήσαντες, Leuctr. 2. ) ἔπειτα πάσης τῆς
Ἑλλάδος ἡρξαν, δυνάμεως καταμικρον ἀπορήσαντες. —
ἐκιπλεύσωσιν pro ἐκιπλάσωσιν, in fin. Sicul. 2. ) — Contra ἄπιστα pro εὔπιστα, Hel. 8. ) ἡ πείσων ἴσως, ἡ οὐ
πάντως εὔπιστα λέξων.

- a) T. I. p. 99. b) T. I. p. 182. c) p. 393, 1.
- d) T. I, p. 439. e) T. I. p. 389. f) p. 382, 39.

Z corrumpitur in  $\Xi$ , et contra: 17

Haec mutatio, sicut et contraria, non est infrequens,
nec exemplum requirit ullum.

H corrumpitur in A, et contra, et in E.

Scribendum igitur ἀπάσης] pro ἀπάσας, Aristid. in fin. in Rom. ) ἀναπετάσαντες ἀπάσας τῆς οἰκουμένης τὰς πύλας. — Contra τὰς pro τῆς, Aristid. de non agend. b) κὰν ἐπὶ τὰς ἐρημίας ὄντες, ἢ οὖ τύχωμεν. — De H in E dictum est.

- a) T. I. p. 226.
- b) T. I. p. 507. Sic Panath. T. I. p. 122. αλλα pro αλλη. et Platon. 1. T. II. p. 75. πάντα pro πάντη.

# Hin I.

Scribendum igitur ηδιον pro τδιον, Aristid. duobus locis, in Nept. et Serm. 1. b) — πάλην pro πάλιν, Platon. 2. e) άλλα πῶς ἔπραξε περὶ τὴν πάλιν. et lectt. novv. 1, 1. ex Tzetza (ad Lycophr. 29.) et Plutarch. (in Theseo cap. 19. T. I. Opp. p. 8. B.)

- a) T. I. p. 23. b) fortasse T. I. p. 285. c) T. II. p. 258.
  - H in O, et contra, et in T, et Q, et AT, et EL. Scribendum igitur ἀπήντα] pro ἀπόντα, Aristid.

Serm. 4. a) καὶ ἡ τροφὸς εὐθὺς ἀνειστήκει, καὶ ἀπόντα, καὶ ἔφόριτο. — ὅσην pro ὅσον, Platon. 1. b) — Contra τροφὸν] pro τροφὴν, Aristid. Serm. 1. °) ἔδοξα εἶναι μὲν ὅπου δὴ, ἀναστὰς δὲ ξητεῖν τὴν τροφήν. — ὁμόρους pro ὁμήρους, Platon. 2. d) καὶ τούτους ὁμήρους καὶ προσοικοῦντας. — De H in T et in Ω dicemus infra. De H in AT et in EI diximus.

- a) T. I. p. 323. b) T. II. p. 76. c) T. I. p. 283.
- d) T. H. p. 266.

## H in OI, et contra.

Scribendum igitur ή pro of, Aristid. ter, in Panath. ) in Asclep. ) et 2. de Concord. ) — ή pro of, Sicul. 1. ) — ής pro ofς, ad Regg. ) της γε ἀγαθης τύ-18χης ύμιν γέγονε δούσης ἀφορμην, ἐφ' οίς κάλλιστα δη και φανερώτατα τῆ φύσει χρήσεσθε. — ήκον] pro οίκον, Platon. 2. ) — Contra προσοικούσι pro προσηκούσι, Aristid. in Smyrn. ) τὸ δὲ πέλαγος ἐν ὀφθαλμῷ, τοῖς ἐπὶ θάτερα ἐσχάτοις οὐχ ἡττον σύνοπτον, ἢ τοῖς προσηκούσι. — ἀθροίσας pro ἀθρήσας, bis lectt. novv. 5, 29. ex Eurip. (Cycl. 378. et Heraclid. 341.)

- a) Locum non noui. b) T. I. p. 45. c) T. I. p. 568.
- d) T. I. p. 372. e) T. I. p. 513.
- Nescio vbi. Sic αὐτῆς legendum pro αὐτοῖς, Aristid. T. I. p. 19. T. II. p. 203.
- g) T. I. p. 234.

#### H in OT.

Scribendum igitur aoungw] pro aouovow, Aristid. initio Genethliac.\*)

\*) T. I. p. 69.

# ⊗ corrumpitur in △.

Scribendum igitur Κύθνου pro Κύδνου, Aristid. initio in Rom.\*) εἰ ἐκ Νάξου ἢ Κύδνου Ἀθήναζε δεῖ κατάραι τῶν ἐκεῖ τι φέροντας. Nam Cydnus insula nus-

quam est. Literarum quoque similitudo facile mutationi locum dat. Praeterea mutae, tenues, ac liquidae tres inter se non difficulter commutantur.

·\*) T. I. p. 201.

#### Ø in A.

Scribendum igitur ἄθλους] pro ἄλλους, Aristid. in Smyrn. a) πολλους δ' ἄν τις αὐτῆς ἔχοι λέγειν ἀγῶνας καὶ ἄλλους. (et ἄθλων pro ἄλλων, lectt. novv. 2, 27. e Dionis Chrysost. orat. 1. de regno, b) et Epiphan. haeres. 76.) quod nisi me scriptus codex docuisset, nunquam profecto, sicut alia multa, venisset in mentem suspicari.

a) T. I. p. 230. b) p. 14. C. ed. Paris. 1604. fol.

 $\Theta$  in N, et in O, et in T.

19

Scribendum igitur ἔθνεα] pro ἐννέα, Aristid. de Paraph.\*) — De Θ in O, et in T, infra dicemus.

\*) Videtur intelligi locus T. II. p. 380.

#### $\Theta E$ in $\Omega$ .

Scribendum igitur πρόσθεν] pro πρόσων, Aristid. Serm. 1. a) καὶ ἄμα ταῦτα αὐτοῦ λέγοντος, ἐκ τοῦ πρόσων δύο σπινθῆρες ἄφθησαν. — διατριφθέντος pro διατριφῶντος, de Paraph. b) — Sed maioris est corruptelae, quod in fine Platon. 2. c) legitur μίαν, cum sit μεθ' scribendum ex Demosth. d) quanquam hoc mutationis genus e brevi scriptura, qua multum utuntur Graeci, potius ortum credo: cuius exempla plura post adferemus.

- a) T. I. p. 286. b) T. II. p. 387. c) T. II. p. 307.
- d) contr. Steph. 1. T. II. p. 1125, 21. ed. Reisk.

I corrumpitur in H, et in A, et in E.

Scribendum igitur ĩv'] pro ην, Aristid. initio Panath. 1) τὰ μὲν, ην οῦτωσί τις αν είποι, φιλανθοωπίαν

έπιδεικνύμενοι τῆ τῶν τρόπων πραότητι. — olkibai pro oluῆσαι, bis, in Palinod. b) et in Aegypt. c) - χοίματα pro γρήματα, Contra prodit. d) και τραγήματα, και γάλα, καὶ γρήματα, καὶ ὕδωρ, καὶ ξύλα, καὶ λίθους. — [Nunc haec addita leguntur in edit. Aristidis: Sed alterum χρήματα quod in 1. de Concord. (T. I. p. 534.) legitur: άλλα πάντων κοινά ώσπερ χρήματα, non tam facile restitui potest; quanquam ut dicam, quod sentio, puto heic ad Euripidis uersus (Androm. 376.) φίλων γὰο οὐδεν ίδιον — άλλά κοινά χρηματα, alludi, ac post ώσπερ deesse: Εὐριπίδης ἔφη, vel tale quid. Iam ut revertamur, similiter scribendum οὐδ.] οὐδενὶ τῶν] pro οὐδὲν ήττον, initio Sicul. 1. e) ως ούδεν ήττον παρ' ήμων ούτω τάκει διάκειται. quod ita esse, nemo qui rem totam perspexerit, negabit. nam de componendis et separandis 20vocibus postea latius agemus. — De I in A, et in E, diximus.

a T. I. p. 95. b) T. I. p. 264. c) T. II. p. 856. d) T. II. p. 409. e) T. I. p. 863.

## I in T, et contra, et in EI.

Scribendum igitur κίστην] pro κύστιν, Aristid. Platon. 3.) εἰ μὴ προσκυνοῦμεν ὅσπερ οἰ κύστιν ἀπόξοητα κρύπτουσαν.— πιθοίμην pro πυθοίμην, Sicul. 2. b)— Contra φύλλου pro φίλου, Aristid. Serm. 3.°) καὶ ἐτέρου μύρου τῶν πολυτελῶν ἔστι δ', οἶμαι, τοῦ φίλου ἐπώνυμον.— φῦλου pro φίλου, in Rom.d)— ἄφυκτον pro ἄφικτον, ter, Sicul. 1.°) Contra prodit, f) et in Hymn.s)— De I in EI diximus.

a) T. II. p. 320.

b) T. I. p. 378. Sic Aristid. in Hercul. T. I. p. 32. squels scribendum pro eviqueis.

c) T. I. p. 315. d) vt T. I. 206. et 214. e) T. I. p. 366.

f) T. II. p. 413. g) T. I. p. 7.

## I in OI, et contra.

Scribendum igitur λιμφ pro λοιμφ Aristid. in Panath. ) ἐκστῆναι τῶν θυγατέρων καὶ οὖτος ἐν τῷ λοιμῷ. — lδ'] pro οἰδ', lectt. novv. 5, 27. e Pindar. (Ol. 9, 103.) — Contra λοιμὸς] pro λιμὸς, Aristid. contr. crimin. ) ἡνίζ ὁ λιμὸς ῆκμαζε. sequitur enim, ἐν αὐτοῖς τοῖς σφαλερωτάτοις καιροῖς. nec ignotum est, quid de oraculo quodam referat Thucydides (2, 54.).

a) T. L. p. 119. b) T. II. p. 417.

## K corrumpitur in A, et contra.

Scribendum igitur κακῶς pro καλῶς, Aristid. duo-bus locis, Leuctr. 5.²) et Platon. 1.²) — Contra λογισμοὺς pro κογισμοὺς, Aristid. 1. de Concord.²) — ἀληθης] pro ἀκηθης, Platon. 2. d) εἶτ' οὐδὲν ἔχων τοῦτον αἰτιάσασθαι, πάντας ὁμοίως ἔλεγε κακῶς, οὐδ' οῦτως ἀκηθης ὁ λόγος. — καλῶς pro κακῶς, Hel. 7.°) — καλοὶ pro κακοὶ, Lys. κατὰ Ἐρατοσθ. ) — καλὸν οὐ καλῆ pro κακὸν21 οὐ κακῆ, lectt. novv. 3, 29. e Gregor. Nazianz. ) — Mutationis causam ex uicinitate litterarum pendere arbitror. quod cur dicam, intelligunt rei typographicae periti.

- a) T. I. p. 469. b) T. II. p. 113. c) T. I. p. 533.
- d) T. II. p. 277. e) Locum non inueni. f) p. 436. edit. Reisk.
  - g) orat. XXI. T. I. Opp. p. 389. B. edit. Lips. 1690. fol.

# K in M, et contra.

Scribendum igitur κάλλιστα] pro μάλιστα, Aristid. in Panath. ) μάλιστα δη τῶν ὑφ' ηλίφ μάρτυρι καλ τολμήσωντες καλ τελεσάμενοι. — ναυκρατεῖν pro ναυμαχεῖν, initio Rhodiac. ) ὡς δ' εἰπεῖν, ἐν ἀπῆν τῶν ἀρχαίων, τὸ ναυμαχεῖν. quod etiam ἡγεμονίας vocabulo mox illato confirmatur. — Contra ἐμπίπτον] pro ἐκπίπτον, Aristid. Serm. 1. ) — ὅρμους] pro ὅρκους, Hel. 5. d) et 8. ) — πολύμητιν pro πολύκητιν, Antisth. 'Οδυσσ. ')

- a) T. I. p. 141. Post hunc locum in edit. Aristid. laudat Canterus novas suas lectiones 1, 7. ubi κήτειοι pro μήτειοι scribi iusserit. Haud dubie intelligi debet locus Quinti Smyrn. 6, 168.
- b) T. I. p. 541. c) T. I. p. 283. d) p. 213, 1.

e) p. 383, 35. edit. Commelin.

f) in Reiskii Oratorr, Graec. Vol. VIII. p. 63.

## K in N, et contra, et in X.

Scribendum igitur δοκεί] pro δονεί, Hel. 3. ") - ἐκ pro εν, Dinarch. κατά Δημοσθ. h) διότι παϊδα ελεύθερον έν Πελλήνης ἔσχεν έν τῶ μύλωνι. - "Ακαστος pro ἄνα-MTOS, lectt. novv. 5, 5. ex Orpheo. c) - Contra èv pro Ex, Hel. 1. d) et 5. e) - De K in X, dicetur. - Huc pertinet vocula zal, quae quoniam compendio fere scribitur, in varia saepe deuenerat vocabula, nec sub certum potest canonem cadere. Scribendum igitur and pro n, Aristid, ter, in Panath. f) Contra prodit. s) et in Aeg. h) - pro oὐ in Rom, i) οὐ γὰρ ἐξ εὐπατριδῶν ἔσεσθαι τον άει πρώτον δυνάμενον, και δεύτερον τον δεύτε-2200ν. - pro μή, in Aegypt. k) ἔπειθ' ὅτι μή ἀμήχανον, ού μή έστι ζείν τῷ ποταμῷ κατὰ συνήθειαν, ἐνταῦθα ἄνω φέρεσθαι τὸ ήμισυ τοῦ φεύματος. — pro ἐν, Serm. 3.1) teste antiquo cod. - pro της, Sicul. 2. m) - pro μέν, Hel, initio 2. ") - (Contra μέν pro καί, Andocid. περί τῆς πρός Λακεδ.°)) - pro τὸ, Hel. 2.P) - pro δὲ, Lys. ύπεο τοῦ Ἐρατοσθ. ٩) - Iam τὸ pro καὶ, Aristid. bis, Platon. 1. 1) et 2. 5) (ac heic quidem antiqui libri fide) et Hel. 10. t) — ac τοῦ pro καὶ, Hel. 9. ") — Sic εl pro τὸ, Aristid. sub fin. Platon. 2. w) τὸ δ' ἐραστής ἐστι, την όρθην μουσικήν μεταχειρίζεται. - pro καί, ibid.\*) καθ' quoque pro καὶ, Leuctr. 5. ) καὶ γὰο οὖτοι καὶ αὐτούς έκάτεροι τοῖς έτέροις συστρατεύειν κωλύουσιν. pro ɛl, Platon. 1. 2) quo loco ter usurpatur. corrupte semel. - De similibus pluribus infra.

a) nescio, qua pagina.

b) p. 16. extr. (p. 17, 7. edit. Reisk.) Ante hoc exemplum in edit.
 Aristid. ponitur: ἐκστροφαλ pro ἐνστροφαλ, Aristid. in Panegyr.
 (T. I. p. 239.) qua voqe etiam apud Nonium quidam utitur. 
 ηln

ea vero, qua vtor, Nonii editione Plantiniana (Antuerp. 1565. 8.) p. 422, 10. ex aliquo Varronie loco allata sunt haec: ,,ectropas esse multas."

- c) Argonaut. v. 221.
- d) Videtur Conter. respexisse ad locum p. 36, 4. sine 34, 18. ed. Commelin. nível de evravida en yeltóvar. At en yeltóvar legitur etiam 5, p. 247, 1. ita, ut sit in vicinia.
- e) nescio vbi. g) T. II. p. 407.
- f) T. I. p, 146. g) extr. i) T. I. p. 220. h) T. I. p. 249. extr. k) T. II. p. 345.
- 1) Locus est incertus. m) T. I. p. 384. n) nescio, qua pagina.
- o) Ţ. IV. p. 104p) p. 97, 25. q) p. 47. extr.
- r) T. II. p. 28. s) T. II. p. 188. t) Locum non noui.
- u) Paginam nescio. w) T. II. p. 296. x) T. U. p. 313.
- y) T. L. p. 472. 2) T. II. p. 63.

## A corrumpitur in A.

Scribendum igitur μέλπω, pro μέαπω, lectt. novv. 4, 5. ex Laso ap. Athenae. \*) — ὅπλητες pro ο πάντες, lectt. novv. 5, 19. ex Eurip. (Ion. 1580.) - Ac similiter \( \Delta \) in \( A \) corrumpi, praesertim apice aliquo insigne, supra patuit.

\*) 14, p. 624. E. - Ante hunc locum in edit. Aristid. landatur lectt. novv. 1, 7. ubi λίνα pro αίνα scribendum sit. Quod quomodo intelligi debeat, non capio. Ibi enim affertur versus e Quinto Smyrnaeo Posthomer. 12, 464.

Τρωας, οτ' είσενόησαν ανά πτόλιν αίνα πέλωρα. vbi nemini in mentem venerit λίνα pro αίνα reponere. airà pro liva scribendum putasse Canterus intelligitur.

## $\Delta$ in $\Delta$ , et in K.

Scribendum igitur κατελυσάμην pro κατεδυσαμην, Aristid. Serm. 4.2) καὶ ούτω δὴ κατεδυσάμην. — Γελέοντας pro Γεδέοντας, lectt. novv. 5, 19. ex Plutarch. in Solon.b) — Atque heic litterarum similitudo, ut et alibi, mutationi est obnoxia. — De A in K, diximus.

b) c. 23. T. I. Opp. p. 91. C. a) T. I. p. 332.

A in N, et in P, et in X.

Scribendum igitur συνέπλεον] pro συνέπνεον, Ari-

stid. Serm. 2. a) συνέπνεον γὰο δὴ καὶ τῶν ἐπιτηδείων τινές. — ἐμέλετο pro ἐγένετο, 2. de Concord. b) ἀλλ' οἶμαι περὶ τῆς σωτηρίας ᾶν αὐτοῖς πρότερον ἐγένετο, ubi cum quis ἐγέλετο reperisset, ut suspicor, fecit ἐγένετο. — De Δ in P, et in X, dicemus.

a) T. I. p. 293. b) T. I. p. 570.

M corrumpitur in  $\Delta$ , et contra, et in  $\Gamma$ , et in K.

Scribendum igitur νομίσαντες] pro νολίσαντες Aristid. in Rhodiac. a) quod ipsum quoque vicinitati imputo. — Contra ἄλλα pro ἄμα, Aristid. Serm. 2. b) καὶ ἄμα ἔδωκε σύμβολα τῆς ἀληθείας. — De M in Γ, et in K, diximus.

a) T. I. p. 542. b) T. I. p. 296.

#### M in $\Pi$ .

Scribendum igitur κάμνειν] pro κάπνειν, Aristid. sub initium Platon. 2. a) δστις οὐδὲ κάπνειν αὐτοῖς ἐπέτρεπεν. — δήμου pro δήπου, Andoc. περί τῆς πρὸς Λακεδ. b) τὴν μὲν εἰρήνην σωτηρίαν εἶναι τῷ δήμῷ καὶ δύναμιν, τὸν δὲ πόλεμον δήπου κατάλυσιν γίνεσθαι.

a) T. H. p. 143. b) p. 95. edit. Reisk.

# M in Z, et contra.

Scribendum igitur τίθημι] pro τίθησι, Aristid. Pla-24ton. 1. a) — φημί pro φησί, 2. de Pac. b) φησί κάγω. — Contra φησί pro φημί, Aristid. Platon. 2. d) οὔκουν ἔγω-γέ, φημι, φεύγων ἀχόμην εἰς Ἰταλίαν. — ἠπόρησα] pro ἠπόρημα, Serm. 4. d)

- a) T. II. p. 70. b) T. I. p. 401. c) T. II. p. 208.
- d) T. I. p. 323.

## 'M in T, et contra.

Scribendum igitur μάλα] pro τἄλλα, Aristid. in Panath. ) καὶ τἄλλα μέντοι τῆς πόλεως. — μη pro τὶ, Planath.

ton. 2. b) — Contra την pro μη, Aristid. 2. de Concord. c) καὶ μη φιλοτιμίαν ἀρχαίαν ἀποβάλητε. nisi quis haec ad curtam scribendi rationem, de qua modo, referre malit. Sic enim μη quoque pro μèν ponendum, lectt. novv. 7, 1. ex Antonino Philos. d) — et contra μèν pro μη, Lys. κατὰ Θεομνήστ. e) et Poll. 9. f)

- a) T. I. p. 117. b) T. II. p. 208. c) T. I. p. 563.
- d) 1, 17. p. 32. edit. Gataker, τὸ μὰν ἐπὶ πλέον με προκόφαι ἐν ἡητορική.
- e) p. 357. f) sect. 55.

## N corrumpitur in $\Pi$ .

Scribendum igitur νέοιεν pro πέσοιεν, Aristid. in fin. in Rom.\*) και μη παύσασθαι, πριν αν μύδροι νε ύπερ θαλάσσης πέσοιεν, και δένδρα ήρι θάλλοντα παύσηται. Alludit enim ad Phocaeensium historiam, de qua Herodotus (1, 165.) et Horatius (epod. 16, 25. sq.) Itaque cum νέσοιεν quidam scriptum legissent, πέσοιεν fecerunt.

\*) T. I. p. 228.

#### N in P.

Scribendum igitur πεινώην] pro πειφώην, Aristid Serm. 1. <sup>a</sup>) ὅτι οὕτε διψώην, οὕτε πειφώην. — γναφεῖς pro γραφεῖς, Platon. 1. <sup>b</sup>) τοὺς σκυτοδέψας, καὶ σκυτοτόμους, καὶ γραφεῖς, καὶ νευροδράφους. — ἡνωμένοι] pro25 ἡρωμένοι, Hel. 2. <sup>c</sup>) — Contrariam rationem infra trademus.

a) T. I. p. 282. b) T. II. p. 33. c) p. 72, 21.

# N in T, et contra, et in X.

Scribendum igitur σύμβολον] pro συμβόλου, Aristid. initio Panath. a) — σπένδομεν pro σπεύδομεν, initio Platon. 3. b) οὐκ ἐχθοὸς ὁ στεφανούμενος, ἀλλ' ῷ σύ τε κάγνῶ συσπεύδομεν. — ὄντως pro οὕτως, Platon. 1. °) et Antiphont. τετραλ. ά. d) et Clem. Alex. stromm. 1, p. 296. D. — Contra τυράννου pro τύραννον, Aristid. in

Rom. e) τον την τελεοτάτην ἔχοντα μοναρχίαν, τύραννόν τε κακῶν ἄμοιρον, καὶ βασιλέως σεμνότητος μείζονα. — χρόνου pro χρόνου, in Panath. ) — εὐθυμεῖσθαι pro ἐνθυμεῖσθαι, Sermon. 4, ε) ᾶμα μὲν γὰρ ἦν ἐνθυμεῖσθαι, χαίρειν, ἐν τοῖς εὐκόλοις είναι, καὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Neque heic est obscura litterarum similitudo. — De N in X, dicemus.

- a) T. I. p. 96. b) T. II. p. 816. c) T. II. p. 60.
- d) p. 655, 10. edit. Reisk. Vol. VII. Oratorum Graec.
- e) T. I. p. 223. f) T. I. p. 148. g) T. I. p. 322.

## $\Xi$ corrumpitur in $\Sigma$ , et in Z.

Scribendum igitur ξενίζειν pro συνοίσειν, Aristid.

2. de Concord. a) μέχρι μὲν γὰρ διειστήκει τὰ τῶν Ἑλλήνων, εἰκὸς ἡν συνοίσειν, καὶ τοὺς μὲν ταῦτα, τοὺς δὲ ἐκεῖνα ὑμῶν αἰρεῖσθαι. Ξ enim et Σ eodem fere proferuntur a nonnullis modo. Nam de reliquis quidem mutationibus alibi agitur. Nec raro fit, ut in eadem voce 26 plures mutandae veniant litterae. id quod heic semel dictum, ubique locum habere volo. — De Ξ in Z, diximus.

#### a) T. I. p. 565.

# O corrumpitur in A, et in E, et in H.

Scribendum igitur πορείαν pro παρείαν, Aristid.in Panath. a) ώστε ελκάζειν θεῶν τινος εἶναι παρείαν μετὰ τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ἐλαύνοντος. — ὀρχῦ pro ἀρχὴ, in Athenae. frag. b) πόντος pro πάντας, lectt. novv. 5, 17. e Sibyll. lib. 5. °)

- a) T. I. p. 130.
- b) h. e. 15, p. 688. B. Post hoc exemplum in edit. Artetid. ponitur: ,, ὁπάτως pro ἀπάτως , in fine primi."
- e) p. 569. Vol. II. edit Gallaci. Sic in Aristid. Platon. 1. T. II.
   p. 36. pro παρὰ legendum est πόξὸω.

# O in $\Theta$ , et contra.

Scribendum igitur el ooi] pro ev lodi, Aristid. ini-

tio Platon. 2. a) — οὐσίας pro θυσίας, Iustin. πρὸς τοὺς ὀρθοδόξ. b) — Contra ἴθι] pro ἴοι, Aristid. Platon. 2. °) — θυσίαν] pro οὐσίαν, Hel. 5. d) ἀλλ' ἡγοῦ, καὶ εὐτρέπιζε τὰ πρὸς τὴν οὐσίαν. et Andocid. κατὰ ᾿Αλκιβ. °) — ᾿Αν-θηδών pro ἀνοήδων, lectt. novv. 4, 5. ex Archestrato ap. Athenae. 7, p. 316. A.

- a) T. II. p. 117. Locus enim desumtus est e Plat. Gorg. T. I. p. 514. A.
- b) p. 434. B. edit. Colon. 1686. fol. vbi Sylburgius rescripsit θέσεως.
- c) T. II. p. 134. d) p. 229, 17. e) T. IV. p. 127.

## 0 in I.

Scribendum igitur ἔφος pro ἔφις, in Athenae. fragm. in versu Sapphonis. ac ponitur ἔφος pro ἔφως. dicit enim, ἔφος ἀελίω, quod Athenaeus exponit, ἡ τοῦ ζῆν ἐπιθυμία. (Locus Athenaei est 15, p. 687. A.)

## [O in OT, et contra.

Haec permutatio vel negligentiae librariorum tribui potest, vel antiquo generi scribendi, de quo Athenae. 11, p. 466. sq. πάντες οἱ Άχαιοὶ (leg. ἀρχαῖοι) τῷ ο̄ ἀπεχρῶντο, οὐ μόνον ἐφ' ἡς νῦν τάντομεν δυνάμεως, ἀλλὰ καὶ ὅτε τὴν δίφθογγον διασημαίνει, διὰ τοῦ ο̄ μόνον γράφουσι. et in fragm. ap. Casaub. ad h. l. p. 784, 62. πάντες οἱ ἀρχαῖοι τῷ ου ἀντὶ τοῦ ο̄ στοιχείου προσεχρῶντο. Vid. Scaligeri Animaduerss. ad Euseb. p. 115. et Valckenar. ad Theocriti Adoniaz. p. 262. C. (p. 259. edit. 2.)]

#### 0 in 2.

Scribendum igitur τετραγονίαν] pro τετραγονίαν, Aristid. in Asclep. a) τετραγονίαν γὰρ τοιάνδε οὐδείς πω Έλλήνων ἤκουσεν, οὐδε διηγήσατο. (sicut alibi\*) τριγονίαν dixit.) — ὅσπερ pro ἄσπερ, de Paraph. b) — παρασχὸν pro παρασχών, lectt. novv. 8. 27. e Dionys. Halic. ar-27 chaeol. 1, p. 47, 10. edit. Sylburg. et Plutarch. in Fla-

minino cap. 13. T. I. Opp. p. 376. D. — Cur haec et contraria mutatio crebra sit, initio documus.

- a) T. I. p. 42. \*) Platon. 2. T. II. p. 169.
- b) T. II. p. 894. Etiam ὅπες-pro ἄσπες, in Platon. 1. T. II. p. 10.
   v. Iens. lectt. Lucian. 1, 11. p. 120. Zeibichii athleta παςάδοξος p. 48. sqq.

# Π corrumpitur in Δ, et in Γ.

Scribendum igitur εἰπεῖν] pro lδεῖν. Arlstid. in Panath. a) οὐδενὸς ἦττον τούτων ἄξιον lδεῖν καὶ θαυμάσαι. quemadmodum dicit post:b) ἐφάμιλλα καὶ εἰπεῖν καὶ θαυμάσαι. — De Π in Γ, dixi.

a) T. I. p. 134. b) p. 159.

#### $\Pi$ in K.

Scribendum igitur δέπας pro δέπας in Athen. fragm.

— Nec heic est in litteris magna dissimilitudo. Nam ad latus inversa, fit π. (Locus Athenaei est, 15, p. 693. C.)

#### $\Pi$ in T.

Scribendum igitur ἐπεὶ] pro ἔτι, Aristid. Platon. 1.°) ἔτι γυμναστική οὐ καλόν σοι δοκεῖ εἶναι. — ἐπὶ quoque pro ἔτι, in Genethl. ') τὴν ἔτι παίδων νενομισμένην τιμήν ἀποδοῦναί σοι πατρόθεν. (et Polyb. 3.°)) — πράξεις pro τάξεις, Platon. 2. ') — οὔπω pro οῦτω, Clem. Alex. Stromm. 7, p. 759. B. — αἶμα πρὸς pro αῖματος, lectt. novv. 1, 17. ex Eurip. (Androm. 259.)

Huc pertinent παρὰ et περὶ, quae inter se commutantur saepissime, quoniam raro suis litteris pinguntur. dd)

πρὸς quoque pro παρὰ scribendum, Aristid. duobus locis: quorum alter (Leuctr. 2. °)) etiam similis loci (initio Leuctr. 5. ¹)) collocatione confirmari potest, alteterum (in fine Panegyr. ²)) scriptus codex sic habet.

- a) T. II. p. 113. Legitur exal etiam in Platonis Euthydemo T. I. p. 807. A. unde locus ille petitus est.
- b) T. I. p. 74.
- c) In tertio Polybii libro quem locum Canterus intellectum voluerit, nescio. Sed alios Polybii locos huc pertinentes laudauit Schweighäuserus Vol. V. p. 290. ad 1, 55, 10.
- d) T. II. p. 221.
- dd) Sic apud Aristid. Platon. 1. T. II. p. 12. παρά siue παρ' αύτον pro περὶ αύτ. reponendum est. Nonnulla huius istarum praepositionum permutationis exempla habes in Lexico Xenophonteo Vol. III. p. 206. et 409. Multo plura collecta sunt in Lexico Polybiano p. 424. Aliud est in Aristid, Panath. T. L. p. 106. Et in Reg. T. I. p. 57. it. Genethl. T. I. p. 75.
- e) T. I. p. 427. f) T. I. p. 465. g) T. I. p. 247.

## P corrumpitur in A, et contra.

Scribendum igitur πρίν pro πλήν, Aristid. initio28 Contra prodit. a) μηδε φθάσαι τήν τοῦ φαῦλος είναι πίστιν κατ' ἐμαυτοῦ λαβεῖν, πλήν τήν τοῦ σπουδαῖος παρὰ τοῖς ἄλλοις βεβαιώσασθαι. (et Lys. ὑπὲρ τῶν 'Αριστοφάν. b) et Synes. or. 4.°)) — χαίρειν pro καλεῖν, de Paraph. d) — Contra μέλους] pro μέρους, Aristid. in Hercul. e) οὖτός σοι, ἀ φίλε Ἡράκλεις, ὁ παρ' ἡμῶν λόγος, ἀντ' ἄλλου μέρους ἡσμένος. (et Hel. 3. f)) — ἀχλὺν pro ἀρχὴν, extrem. Platon. 2. f) quo etiam Metathesis accessit, de qua postea. — πλὴν pro πρὶν, Lys. κατ' 'Ανδοκίδ. h)

- a) T. H. P. 402. b) p. 653.
- c) Etiam apud Dionem Cassium. Vid. Index in v. zhir.
- d) T. II. p. 369. e) T. I. p. 36.
- g) T. II. p. 313. h) p. 242.

# P in N, et contra.

f) p. 132, 5.

Scribendum igitur ἐπηφείας] pro ἐπηνείας, Αιἰετία, in Rhod. a) ἐνταυθοῖ δὲ οὐδὲ τάφος μεμένηκεν ἀθῶος τῆς ἐπηνείας. — ἐφείδει pro ἐνείδει, in Genethl. b) χαίρων pro χαίνων, Serm. 1. c) ὥστε ἐξήειν ὑπερχαίνων. — κατεφέρετο pro κατεφαίνετο, Hel. 1. d) — Contrarium tradidimus,

- a) T. I. p. 541. b) T. I. p. 72. c) T. I. p. 290.
- d) p. 28, 8.

# Z corrumpitur in A.

Scribendum igitur 'Αρίσβην pro 'Αριάβην, lectt, novv. 1, 1, ex Isac. Tzetz. ad Lycophr. 29. Quid heic originem errato dederit, est perspicuum.

## Σ in K, et in M.

Scribendum igitur ἐστήσαντο] pro ἐκτήσαντο, Aristid. in Rhodiac. a) ἐπεὶ καὶ αὐτὰ τὰ τείχη, καὶ τοὺς ἄλ-29λους κόσμους τοὺς μετὰ τούτων, φρόνημα ἄνδρες ἔχοντες ἐκτήσαντο. — ἐπήνεσεν pro ἐπήνεγκεν, Platon. 2. b) — ἤρησθε] pro ἤρηκε, Leuctr. 5. c) ἐνὸς μὲν, τοῦ μὴ κακῶς παθεῖν, οὺς ἤρηκε. — "Ακαστος pro ἄνακτος, supra p. 21. — De Σ in M, diximus.

a) T. I. p. 551. b) T. II. p. 283. c) T. I. p. 472.

## Σ in N, et in T.

Scribendum igitur πάντως] pro πάντων, Aristid. Sicül. 1. a) εἰ τὰ μάλιστα ταῦθ' οὕτως ἔχει, πάντων αὐτὸς ἔστ' αἴτιος. — πρῶτος] pro πρῶτον, Serm. 2. ) — Contrarium quoque reperitur, quanquam fere in postremis litteris: quae mutatio, quod dicemus, tanti momenti non est. c) — De Σ in T, agemus.

a) T. I. p. 363. b) T. I. p. 294.

e) Sic πάντων scribendum fortasse pro πάντως, Platon. 1. T. II. p. 36. et 70.

## Σ in T.

Scribendum igitur καταλύσειν pro καταλείψειν, Aristid. Serm. 4. a) οὖ μικοῷ πρόσθεν ἔφην στήσας καταλείψειν τὸν λόγον. modo enim dixerat: b) καὶ ταῦτ' ἐγνώκειν εἰπῶν, καταλῦσαι τὸν πεοὶ τούτων λόγον.

Iam σὐν] pro ἐν scribendum, Aristid. sub initium Panath. c) τοὺς ἐν Εὐονσθεῖ Πελοποννησίους. μεθ' ὅσον τοῦ αρείττονος ἡμύνατο. — et συνεργήσαντες] pro ἐνεργήσαντες, Hel. 9. d) — Contra εὖ τιθεμένη τὸ παρὸν] pro συντιθεμένη, Aristid. in fin. Platon. 1. c) εἰσηγουμένη,

πρεσβεύουσα, ἀεὶ τὸ παρὸν συντιθεμένη. ac similiter in eadem dixit: ) οἶς εὖ τίθεται τὸ παρόν.

- a) T. I. p. 338. b) p. 336. c) T. I. p. 116.
- d) p. 438, 32. e) T. II. p. 102.
- f) T. II. p. 35. Iam in edit. Aristid. ponuntur haec: "Scribendum quoque συγχωρούντας pro ἐπιχειρούντας, (quae emendatio quo pertineat, nescio) συγχωρήσαντες pro ἐπικουρήσαντες, in fine Platon. 2. (T. II. p. 314.) de quo vocabulo post, cum de glossematis." (h. e. p. 48. ubi tamen, ut p. 32. legi iubet ἐπιχωρήσαντες, quae lectio propius ad corruptam scripturam accedit.

## T corrumpitur in $\Delta$ , et contra.

Scribendum igitur τρώσει pro δρώσει, lectt. novv. 5, 29. ex Eurip. (Cyclop. 421.) — Contra δρώσης pro τρώ-30 σης, ibid. ex eod. (Heraclid. 684.)

## T in O, et contra, et in M.

Scribendum igitur μετῆν pro μεθῆν, Aristid. extrema Platon. 2. a) ἐπὶ φιλοσοφία γέ μοι καὶ αἰσχοὸν, καὶ μεθῆν εστερ αν αλλώ τω τοιούτω. — κατᾶραι pro καθᾶραι, lectt. novv. 3, 13. ex Apollodor. (2, 6, 3.) — Contra αὐθις pro αὐτῆς, Dinarch. κατὰ Δημοσθ. b) et Polyb. 4, [10, 4.] — ἀνθῶν pro αὐτῶν, in Athenaei fragm. (h. e. 15, p. 675. C.) Mutationis huius originem supra paucis indicavi: quae quidem etiam in priore locum potest habere. — De T in M, dixi.

a) T. II. p. 314. b) p. 54, 28. (p. 67, 10. ed. Reisk.)

c) In edit. Aristid. inseruntur haec: "quo etiam pertinere arbitror in Cic. ep. ad Div. 9, 21. (ut hoc obiter addam) ἀπόφθεγμα pro ἀπότενγμα, quod habent omnes codices, quodque ibidem innuit a Trabea citatum fuisse. Suspicor, versum hunc indicari, ego voluptatem animi nimiam, qui lib. 2. (epist. 9.) legitur. Sed ad rem. " Mutationis etc.

# T in $\Sigma$ , et contra.

Scribendum igitur τῷ] pro σῷ Aristid. initio Serm.

1. ) દો καὶ σῷ ὄντι τοῦτ' ἐπεπόνθειν. — εὐεργετῶν pro

εὐεργεσιῶν, de Paraph. b) — Contra ήσίτησα] pro ήσίτητα, Aristid. Serm. 1. c) εὐθὺς εἶχον ἐν νῷ, ὡς διατελέσων ἄσιτος τὴν ἡμέραν ἡσίτητα δή. — σώσειν pro τώσειν, Dinarch. κατὰ Δημοσθ. d) Heic etiam forte vicinitas, velut in K et A, mendo causam dedit.

- a) T. I. p. 275. b) T. II. p. 385. c) T. I. p. 280.
- d) p. 52, 20. (p. 65, 5. ed. Reisk.)

# T corrumpitur in H, et contra, et in A, et E, et I, et N.

Scribendum igitur θύσειν pro θήσειν Aristid. Serm.
4. \*) ὅτι μέλλοιεν θήσειν ὑπὲς ἐμοῦ δημοσία. — ὕσθημεν pro ἤσθημεν, Serm. 2. \*) — ὖν pro ἤ, de Societ. 2. \*)
31ώς τὰ τῆς 'Αττικῆς βοσκήματα εἰς τὴν Βοιωτίαν ἤ ἄξει. — ἐστυκότες pro ἐστηκότες, lectt. novv. 5, 3. ex Aristoph. d)
— Contra πέφηνεν] pro πέφυκεν, Aristid. Platon. 1. \*) εἰ μὲν πέφυκεν, ώστε ὑβριστὰς καὶ κόλακας ποιεῖν. et Herod. orat. περὶ πολιτ. †) et mox pro πέφυνεν ε). Sic apud Dionem Cassium h) προϋπίστατο mutandum est in προηπίστατο. Nam ἐπίστατο nusquam, nisi vbi locus aliquis a librariis corruptus est, in Graccorum libris legitur. ¹) Iam ὑμῖν et ἡμῖν, ὑμέτεςα et ἡμέτεςα millies inter se commutantur. — De Υ in Α, et in Ε, diximus: nec non de Υ in I, et N.

- a) T. I. p. 344. b) T. I. p. 309. c) T. I. p. 492.
- d) Avv. v. 558. e) T. II. p. 57. f) p. 48, 6. Vol. VIII. O-ratorum Graec. edit. Reisk.
  - g) T. II. p. 57. extr. h) p. 1012, 63.
  - i) Eiusmodi locus corruptus est in Aristidis Epicedio T. I. p. 76. vbi tamen Cod. Barocc. recte habet ηπίστατο.

# [T in A.

Scribendum igitur αὐλοὺς] pro ἄλλους, Diodor. Sic. 5, 49. τοὺς ἄλλους εἰς Φουγίαν ἐντεῦθεν μετενεχθῆναι.]

#### TN in Q.

Scribendum igitur συνθείς] pro σωθείς, Aristid. initio Palinod. 2) έως έλαθον λόγους τινάς σωθείς ύπο τοῦ πάθους.

Pertinent huc ὑπὲρ et ὑπὸ, saepe locum non suum, saepe suum non occupantia.)

a) T. I. p. 264.

b) ὑπλο male pro ὑπὸ erat in Aristid. Apell. T. I. p. 69. extr. in put. Aesculap. T. I. p. 253. — Contra ὑπλο pro ὑπὸ scribendum, Leuctr. 1. T. I. p. 414. et de Concord. T. I. p. 562.

## Φ corrumpitur in Γ.

Scribendum igitur λόφου pro λόγου, Aristid. extremo Serm. 3.\*) ἐν κορυφῆ τοῦ λόγου τοῦ "Ατυος.

\*) T. I. p. \$18.

## $\Phi$ in N, et in $\Pi$ .

Scribendum igitur ἀφεῖσαν] pro ἀνεῖσαν, Aristid. Platon. 2. ) τὸ μὲν ταὐτὰ τοῖς προτέροις ἀγγέλοις παθεῖν διὰ τὸ σχῆμα τῆς προξενίας ἀνεῖσαν. — Scribendum quoque φόνους] pro πόνους, Hel. 1. ) χρὴ δὲ πρὸς ἕτε- ρα τραύματα καὶ πόνους ἔσους εἶναι παρεσκευασμένους.

a) T. II. p. 217. b) p. 52, 21.

# X corrumpitur in K, et contra, et in \( \Gamma. \)

Scribendum igitur χαίζειν pro καλεῖν, Aristid. de Paraph. a) καλεῖν κελεύων τοὺς προσαγωγέας. — ἐπιχω-32 ρήσαντες] pro ἐπικουρήσαντες, in fin. Platon. 2. b) ἀλλ' ἐπικουρήσαντες τῷ ϑεῷ τὴν κρίσιν. — χερὶ pro κέαρ, lectt. novv. 6, 13. ex Eurip. (Herc. fur. 1003.) — Contra Κύπρις pro Χάρις, lectt. novv. 6, 19. ex eod. (Helen. 1012.) et c. 23. ἐκόντες pro ἔχοντες, ex eod. (Iphig. Aul. 367.) et Polyb. 17, [4, 2.] De X in Γ, dixi.

a) T. II. p. 369.

b) T. II. p. 314. Etiam h. l. in edit. Aristid. legitur: ,,συγχωρή-σαντες pro συγκουρήσαντες." Cf. supr. ad p. 29. et infr. p. 48.

## X in $\Lambda$ , et contra.

Scribendum igitur σκηπτούχων] pro σκηπτούλων, Aristid. extrema Plat. 2. a) άλλ' οἶς τοῦτο προσήκει τῶν σκητούλων, καὶ οῖτινες ἂν γνωρίζωσι τὰ λεγόμενα. — Χαβρίας pro Ααβρίας, Dinarch. κατὰ Δημοσθ. b) — Contra καπήλοις pro καπήχοις, Alcidam. κατὰ Παλαμήδ. c) μέτρα γὰρ καὶ σταθμὰ ἐξεῦρε καπήχοις καὶ ἀγοραίοις ἀνθρώποις.

T. II. p. 318. b) p. 48, 12. c) p. 76, 4. edit. Reisk.

## X in N, et contra.

Scribendum igitur είχε] pro είναι, Aristid. in Panath. a) α καὶ ονόματι γνωρίσαι φιλοτιμίαν είναι.— Contra Κινησίαν pro Κεχησίαν, Aristid. bis Platon. 2. b)

a) T. I. p. 121. c) T. II. p. 294. et p. 298.

# T corrumpitur in Z.

Scribendum igitur ἐπιδοίψαις pro ἐπιδοήξαις, Aristid. in Put. Aescul. a) εἰ ἐπιδοήξαις αὐτῷ ὕδωρ ετερον, ἀντάνεισιν εἰς τὸ ἄνω. — ὑπολείψεις pro ὑποδείξεις, lectt. novv. 5, 27. e Plutarch. Demetr. b)

a) T. l. p. 253. b) cap. 38. T. I. Opp. p. 907. B.

# Q corrumpitur in A.

Scribendum igitur τω] pro τὰ, Aristid. in Panegyr. 2)
33— πόψοω pro παρὰ, Platon. 1. b) καὶ ο τότ' ἦν παρὰ
τῶν ὀφθαλμῶν, τοῦτ' εἰκάσαι τῷ λομισμῷ. — λωβώμενοι
pro λαβόμενοι, lectt. novv. 1, 9. ex Eurip. (Orest. 927.)

a) T. I. p. 238. b) T. II. p. 36.

# Q in H, et contra.

Scribendum igitur σταφίδων] pro σταφίδην, Aristid. Serm. 2. a) — Contra ποιουμένην] pro ποιουμένων, Aristid. Platon. 1. b) ζήτησιν τοῦ μέλλοντος διά τε ὀρνίδων

ποιουμένων, καλ των άλλων σημείων. — διηφημένης pro διηφημένως, in Panath. °)

- a) T. I. p. 293. In edit. Aristid. hunc locum sequentur ista: ,,φοονών pro φωνήν." Locus est Platon. 2. T. II. p. 129.
- b) T. II. p. 14. At v. Plat. Phaedr. T. III. p. 244. C. et Aristid. paulo post p. 39.
- c) T. I. p. 121.

٠,:

## $\Omega$ in EI, et contra.

Scribendum igitur παρακολουθών] pro παρακολουθείν, Aristid. de Paraph. a) άλλα καί πως παρακολουθείν αὐτῷ, ώσπερ δὲ καὶ ἀπολογούμενος ὑπὲρ αὐτοῦ "Ομηρος. — παραλείπων] pro παραλιπείν, in Panath. b) — ἐγχωρεῖν] pro ἐγχειρεῖν, Leuctr. 5. c) — Contra εὐδοκιμεῖν] pro εὐδοκιμῶν, Aristid. initio Platon. 2. d) άλλα κατ' αὐτο τοῦτο μειζόνως εὐδοκιμῶν αὐτῷ προσῆκεν.

- a) T. H. p. 374. b) T. I. p. 159. c) T. L. P. 473.
- d) T. II. p. 127.

## [Q in 0.

Scribendum igitur νώτων pro νότων, Aristid. in Neptun. T. I. p. 27.]

# Ω in OT, et contra.

Scribendum igitur λέγωσιν] pro λέγουσιν, Aristid. initio Contra prodit. Δυ δε φωράση τις, έχωσιν ἀναχώρησιν, και λέγουσιν. — όμοιως pro όμοιους, 1. de Concord. Δυ — Contra δήπου] pro δήπω, Aristid. in Rom. Δυ δήπω πλουσίω μεν μάλλον, πένητι δε ήττον χαριζόμενον.

Atque haec hactenus.

a) T. II. p. 402. b) T. I. p. 518. c) T. I. p. 208.

## **54DE LITTERIS OMISSIS ET SVPERVACVIS**

#### CAPVT II.

Nunc ad alteram emendandi rationem, quae multo difficilior est, et ingeniosior, progredimur. Ea litteras, ac syllabas, et verba denique, tum singula, tum plura, vel addit, cum opus est, vel tollit. Primum de litteris agemus, quae saepe vel supersunt, vel desunt, ut in singulis docebimus.

In A scribendum θεαμάτων] pro θεμάτων, Aristid. in Panath. a) καὶ οὐδὲ τοῖς εἴδεσι τῶν θεμάτων ἐκπληρούμενον αὐθημερόν. — παλαίσματα] pro πλάσματα, Platon. 2. b) μήτε φαύλως ἐδείκνυ τὰ πλάσματα, μήτε ἀσαφεῖς τινὰς ἢ σκολιὰς παρεῖχε τὰς γραμμάς. — ἀνέχουσαι pro ἀνέχουσι, in Aegypt. c) ἀναβιβασάμενοι] pro ἀναβιβασμένοι Hel. 2. d) — ἄτοπόν τε pro τόπον τε, lectt. novv. 4, 5. ex Antiphane apud Athenae. 7, p. 278. E. — Contra κοσμοῦσι] pro κοσμοῦσαι, Aristid. in Panath. c) — δίστομον] pro διάστομον, Hel. initio 3. f) — δυνατὸν pro ἀδύνατον, Gorg. ὑπὲρ Παλαμήδ. f) — προτέρους pro πραστέρους, Lys. κατὰ Ἐρατοσθ. h) ἐπειδὴ δὲ Πείσανδρον μὲν, καὶ Κάλλαισχρον, καὶ ἐτέρους ἑώρα πραστέρους αὐτοῦ γενομένους.

a) T. I. p. 147. b) T. II. p. 148. c) T. II. p. 345.

d) p. 76, 22. e) T. I. p. 102. f) p. 127, 25.

g) p. 115, 4. ed. Reisk. h) p. 427.

213

In B scribendum προσβιβάζειν] pro προσβιάζειν, Aristid. Platon. 2. a) καὶ μὴν καθ' ὑμᾶς τοὺς σοφοὺς ἔχοι35 τὶς αν ώδὶ προσβιάζειν τῷ λόγφ. b) — ἐνεβίβαζε pro ἐνεβίαζε, Polyb. 3.)

- a) T. II. p. 166.
- b) Post haec inseruntur in editione Aristidis: "Contra Evitors pro Eὐβοίοις in Eur." Haud dubie in mente habuit Canterus locum Euripidis Phoenn. 660. ubi in edit. Hervag. Εὐβοίοις legitur.
- c) cap. 49. §. 8.

In I scribendum lévoure] pro léoure, Aristid. sub initium Panath. a) μή τῷ λέοντι κίνδυνον ἔχωσιν εἰπεῖν μαλλον, η τη πόλει, των ξργων στε έπραγματεύετο. — απηλλαγμένου pro ἀπηλλαμένου, in Hymn. b) — Contra ἀνειμένον] pro ανηγμένον, Hel. 3. c) - ξμετικής pro γαμετι $z\tilde{\eta}s$ , lectt. novv. 4, 25. e Plutarch. sympos, 2.<sup>d</sup>)

- b) T. I. p. 5. a) T. I. p. 115. c) p. 155, 19.
- d) probl. 1. cap. 13.

In A scribendum Misolow pro Misolow Aristid. de Paraph. a) — ἀδύτων pro αὐτων, Synes. or. 1. b) — Contra ἐώκει] pro ἐδόκει, Aristid. in Panath. c) ού γαρ έστερημένη δυνάμεως έδόκει, άλλ' άρτι προσκεκτημένη.

- a) T. II. p. 379. ubi laudat locum e Pindaro.
- b) Orationem de regno, quae in Petauii editione primum locum tenet, totam perlegi aliis de causis, sed nihil, quod huc pertineret, inueni.
- c) T. I. p. 160.

In E scribendum nolveiev] pro nolveiv, Aristid. Leuctr. 3.\*) — Contra πρόσω pro πρὸς εω, infra (p. 52.)\*\*)

- \*) T. I. p. 450. Sed mihi tamen videtur in illo loco recte ferri posse infinitivus.
- \*\*) In edit. Aristid. hic adduntur: "φυγών pro φεύγων, in Eurip." Locum certo indicare nequeo.

In H scribendum ἐκηληθέντες] pro κληθέντες, Clem.

Alex. stromm. 1. a) — Contra ἐκηρκώς] pro ἐκηρηκώς,

Aristid. Platon. 2. b)

a) p. 291, 12.

 b) T. II. p. 128. Hunc locum in edit. Aristid. praecedunt haee: , ἐψης pro ἔως, Platon. 3. (T. II. p. 325.) quanquam in Platone (Alcibiad. 1. T. II. p. 119. A. legitur ἐζν...

In ② scribendum φθάση] pro φάση, Aristid. initio Platon. 1. a) ὅσθ' ἐνὶ πιστῷ χρῆσθαι περὶ ἀπάντων, ἄν τις φάση γενόμενος. — ἐξελθεῖν pro ἐξελεῖν, Sicul. 1. b) — διαφθοραῖς pro διαφοραῖς, Contra prodit. c) (et Antiph. τετραλογ. β. d)) — θεῖναι pro εἶναι Platon. 2. e) ὅτι καὶ νόμους εἶναι, καὶ ψήφους ἐνεγκεῖν, καὶ συνειπεῖν τὰ δί-βεκαια, καὶ συμβουλεῦσαι. et Gorg. Ἑλένης ἐγκώμ. f) — Contra φορᾶς pro φθορᾶς, Aristid. in Rhod. 5) τὰς καινὰς ταύτας καὶ ἀτόπους, καὶ πέρα πάσης κακῶν φθορᾶς γεγονυίας. — αἰσχρῶς] pro ἐσχθρῶς, Contra prodit. h) — ἐξελεῖν pro ἐξελθεῖν, Serm. 3. l) ὡς ἄρα τούτου τά τε ὀστᾶ δέοι ἐξελθεῖν, καὶ νεῦρα ἐνθεῖναι. — ἑλὼν pro ἐλθὼν, lectt. novv. 6, 27. ex Eurip. (Ion. 828.)

- a) T. II. p. 2. b) T. I. p. 375. c) T. II. p. 408.
- d) p. 666. ed. Reisk. e) T. II. p. 290.
- f) Videtur intelligi locus p. 92. extr. edit. Reisk.
- g) T. I. p. 543. h) T. II. p. 416.
- i) T. I. p. 312. Clem. Alex. stromm. 5, p. 572. C. vbi versum Theognidis laudat, pro συμμιχθης habet συμμιγης. At vel motri causa legendum est συμμιχθης, vel saltem συμμιγέης. v. Alberti Obs. in N. T. p. 857.

In I scribendum συνιέντες] pro συνέντες, Aristid. initio in Serap. a) — παριόντες pro παρόντες, Leuctr. 2.b) εἰ τοὐναντίον ἦν, καὶ οἱ Θηβαῖοι παρόντες ἐφαίνοντο ἐπὶ τοὺς Αακεδαιμονίοὺς — Δηλίφ] pro Δήλφ, Platon. 1.c) — Contra ἀρθμοὶ pro ἀριθμοὶ, Aristid. in Monod. d) καὶ μεγεθῶν ἀριθμοὶ, καὶ μέτρα, καὶ βάσεις. — Φόβφ pro Φοίβφ, bis lectt. novv. 6, 9. e Plut. in vita Thesei

cap. 27. T. I. Opp. p. 12. F. et Alexandri, c. 31. p. 683. B. — καθολκήν pro καθολικήν, lectt. novv. 7, 23. ex Athenae. 5, p. 204. C.

a) T. I. p. 47 b) T. I. p. 430.

c) Τ. Π. p. 71. Sic Γεραιστῷ pro Γεραστῷ, Aristid. Τ. I. p. 22. ἀπάσαις pro ἀπάσας, p. 24.

d) T. I. p. 261.

In K scribendum πολεμικάς] pro πολεμίας, Gorg. ὑπὲο Παλαμήδ. a) — Contra ναυτιᾶν] pro ναυτικᾶν, Aristid. initio de Paraph. b) — "Ατης pro ἀκτῆς, lectt. novv.

1, 1. ex Isac. Tzetz. (ad Lycophr. 29.) et Steph. Byz. in v. "Ιλιον.

a) p. 118, edit. Reisk. b) T. II. p. 865.

In A scribendum ελξειν] pro εξειν Aristid. extrema Platon. 1. a) ώσπες ἀποδιδοάσκοντα αὐτὸν εξειν εἰς τοὺς ὅήτορας. — ἀπληστίαν pro ἀπιστίαν, Platon. 2. b) — λέγων pro ἐγών, Serm. 5. c) μέγαν τε ἐγὼν ἐμὲ, καὶ προμνώμενος συνουσίας περὶ λόγους. — κατέπλευσε pro κατέπευσε, Polyb. 5. d) — καταπλεύσω pro καταπαύσω, in Procul. c) — Contra ἀήθειαν] pro ἀλήθειαν, Aristid. in Panath. f) οὐδ' ἐξε-37 πλάγησαν τῶν ὁρωμένων τὴν ἀλήθειαν. — ὑπερβεβηκότες pro ὑπερβεβληκότες, Leuctr. 4. 5)

a) T. II. p. 114. b) T. II. p. 307. c) T. I. p. 349.

d) cap. 27. §. 8.
 e) Haec omnia, ,,ματαπλεύσο — in Procul."
 ab edit. Aristid. absunt. Neque sane, quid sibi velint, intelligo.

f) T. I. p. 124.

g) T. I. p. 462. His exemplis in edit. Aristid. additur aliud: ,,συνέπηξε pro συνέπληξε, in Hymno." (T. I. p. 3.)

In M scribendum ἐμαυτοῦ] pro ἑαυτοῦ, Hel. 2. a)

— νόμον] pro νόον, 10. b) — Contra πόλεων, pro πολέμων, Aristid. Leuctr. 1.°) τοῦτο δ' οὐκ ἐπὶ τῶν πολέμων μόνον ἐστὶν, ἀλλὰ καὶ τὰ τῶν ἰδιωτῶν ἄπαντα ὑπὸ τοῦτον τὸν λόγον ἔοχεται. — εἶποιεν pro εἴποιμεν, Contra prodit. d) — ἐπήρειαν] pro ἐμπήρειαν, 1. de Concord. c) ὁ

## 216 CAP. II. DE LITTERIS OMISSIS

δὲ τὴν εἰς ετέφους εμπήφειαν κέφδος εαυτοῦ ποιούμενος.

- a) p. 66, 37. ed. Commelin. b) p. 482, 9.
- c) T. I. p. 411. d) T. II. p. 405. e) T. I. p. 526.

In N scribendum οὐδὲν] pro οὐδὲ, Aristid. septem locis, initio Panath. Sicul. 2. b) de Paraph. Platon. 1. ter, d) et Serm. 4. (et Hel. 1. f) — διπλοῦν] pro διπλοῦν, Platon. 2. g) — κριμνώδη] pro κουμώδη, ibid. h) — ναυτῶν pro αὐτῶν, Serm. 2. h πλοῖόν τε δὴ προειπών Άσκληπιὸν, καὶ φωνάς τινας τῶν αὐτῶν et Polyb. 10. h) — Contra οὐδὲ] pro οὐδὲν, Aristid. quater, in Panath. Platon. 1. m) et Platon. 2. duobus locis. h — κουμὸς] pro κουμνὸς, Serm. 2. h ἐγει] pro λέγειν in Panath. p) et de Paraph. h — ἀὴρ] pro ἀνὴρ, in Panath. d ἀνήρ τε οὕτως ἐξαίρετος τοῦ πολλοῦ, καὶ λιμένες τοσοῦτοι. — χοῦν] pro χνοῦν, Hel. 1. h — τῷδε pro τῶνδε, lectt. novv. 7, 29. ex Eurip. (Heraclid. 930.) — αὖται] pro ναῦται, in Athenae. fragm. (h. e. 15, p. 686. R. coll. Xenoph. symp. 2, 3.)

- a) Locum non inueni. b) T. I. p. 379.
- c) Locum quaerant, qui abundant otio.
- d) T. II. p. 9. Reliquos locos nescio.
- e) T. I. p. 342. f) Locum non inueni. g) T. II. p. 206.
- h) T. II. p. 162. Nam est locus Aristoph. nubb. 962.
- i) T. I. p. 303. k) cap. 35. §. 5. l) Nescio, quo loco.
- m) T. II. p. 17. n) T. II. p. 199. 218. o) T. I. p. 295.
- p) nescio, vbi. q) T. II. p. 374. r) T. I. p. 187.
- s) p. 59, 10. (p. 57, 9.)

In Z scribendum δεομένων] pro δεξομένων, Aristid. extrema Panath.\*) πλείστας γὰο ὑπὲο τῶν δεξομένων ἀπέστειλεν.

- \*) T. I. p. 190.
- 38 In O scribendum ὀφθήσονται] pro φθήσονται, Aristid. Platon. (1.\*) Contra νῦν] pro νοῦν, Aristid.

- Platon. 3.b) πλέως pro πόλεως, in Aegypt. c) ὁ δ' ἄρα Κιθαιρώνος καὶ Έλικώνος πόλεως ὢν, καὶ Φικίου ἄκρου.
  - a) T. II. p. 86. In edit. Aristid. additur: "quodque praecedit si, pro eo malim i legere."
  - b) T. II. p. 825. c) T. II. p. 361.

In Π scribendum παραπέμποι] pro ἄρα πέμποι, Hel. 4. ) καὶ πρὸς τίνα χώραν ἄρα πέμποι τοὺς νέους ὁ δεὸς, ἐννοῶν. — Contra παραλύειν] pro παραπλύειν, Aristid. initio Sicul. 1. ) έτέρου δὲ, τοῦ παραπλύειν ἢ μὴ Νικίαν τῆς ἀρχῆς, ἐὰν τὸ πέμπειν πρατῷ.

- a) p. 170, 4.
- b) T. I. p. 863. Huic in edit. Aristid. additur aliud exemplum, ex Canteri novv. lectt. 8, 5. Alolusov pro αλπολικόν.

In P scribendum πρότερον] pro πότερον, Aristid. in Asclep. a) — Contra ποτέρως pro προτέρως, Aristid. de Paraph. b) — παρέχεται pro παρέρχεται, in Aegypt. c) ποῖος δ', ὧν ἴσμεν, ποταμὸς χρόνου πρεῖττον ὕδωρ παρέρχεται σὺν τοσούτω ξεύματι. — τόπω] pro τρόπω, Hel. 5. d)

- a) T. I. p. 43. b) T. II. p. 376. c) T. II. p. 361.
- d) p. 236, 11. Sic legendum ξοχαΐοι pro 'Αχαιοί, apud Athenae. 11, p. 466. extr. Vera lectio est in fragmento, quod Casaub. edidit ad 11, 4. p. 784, 62. Vid. supra p. 26.

In Σ scribendum προσείπον] pro προείπον, Aristid. in Rom. a) et Platon. 2. b) — μεστά] pro μετά, Platon. 2. c) πάντ' ἄν ἐκεῖνα μετὰ τραγφδίας ἦν. — προσάγει pro προάγει, 2. de Societ. d) — προσφέροιτο pro προφέροιτο, Platon. 1. e) — ἀσθῆναι pro ἀθῆναι, in Eteon. f) ως πρίν υμέναιον ἀθῆναί σοι, καιρὸν εἶναι τοῦ θρήνους ἄδειν κατέλαβες. — Contra προκαλεῖσθαι] pro προσκαλεῖσθαι, Aristid. Platon. 1. e) — νόος] pro νόσος, Serm. 2. h) — προηκόντων pro προσηκόντων, Platon. 2. l) κάν τοῖς λύγοις κα-39 λὸν τὸ φείδεσθαι τῶν προσηκόντων ἐκιεικῶς εἰς ὅσον ἔξεστιν. (et Hel.1. k)) — ἐξέτηκεν pro ἐξέστηκεν, in Λegypt. l) — κῶμον

218

pro πόσμον, in Rom. ") είς δε πόσμον καὶ πάσας εύφροσύνας τέτραπται σύν έξουσία.

Iam προς et προ inter se crebro mutantur. 1)

- a) T. I. p. 210. b) T. II. p. 810. c) T. II. p. 250.
- d) T. I. p. 494. c) T. II. p. 96. f) T. I. p. 78.
- h) T. I. p. 299. i) T. II. p. 304. g) T. II. p. 80.
- k) p. 44, 10. l) T. II. p. 342.
- m) T. I. p. 224. Sic προϊούση pro προσιούση, Aristid. T. I. p. 25. έλθόντα pro έλθόντας, ibid.
- n) Exempla sunt in Lexico Xenophonteo Vol. III. in v. zoog. it: in Aristid. de soc. 1. T. I. p. 480. et Platon. 1. T. II. p. 54. Saepe igitur etiam verba composita permutantur, vt in Aristid. Platon. 1. T. II. p. 26. noodels pro noodels scribendum. -Contra nooselásas apud Xenoph. Anab. 3, 4, 24. rectius legitur. quam προελάσας. Vid. Alberti Obs. in N. T. p. 436.

In T scribendum μεμετοήκασιν] pro μεμερήκασιν, Aristid. initio Panath. ) — πλέοντάς] pro πλέονας, 1. de Pac. b) εί τις ἔφοιθ' ήμᾶς, ἢ πλέονας ιδών, ἢ κατὰ γῆν εξιόντας. — άντερεῖ pro άναιρεῖ, Platon. 1. °) — Contra moodolnovs] pro moodolntove, Aristid. sub finem Panath. d) καὶ τοῦτο μὲν τοὺς προσοίκτους τοῖς "Ελλησι βαοβάρους τεθεραπευκότος έκ πολλού. — αὖος] pro αὐτὸς. Hel. 5. °) — ἔρεψε] pro ἔτρεψε Synes. hymn. 5. f)

- c) T. II. p. 72. b) T. I. p. 395. a) T. I. p. 93.
- e) p. 211, 25. d) T. I. p. 178.
- f) In Petauii editione est hymn. 2. vers. 21.

In T scribendum σύμβουλον] pro σύμβολον, Aristid. initio 2. de Concord. \*) et Gorg. Ελένης έγκωμ. b) — αν. ξει pro ἄξει, lectt. novv. 1, 13. e Xenoph. (Hier. 2, 17.) et Eurip. (Hippol. 750.) - Contra equels pro evquels, Aristid. in Hercul. ) τούς ποταμούς εύφιείς. — πέπαται pro πέπαυται, novv. lectt. 7, 3. ex Eurip. (Ion. 675.)

a) T. I. p. 558. b) p. 96, 4. ed. Reisk. c) T. I. p. 32.

In Φ scribendum άηδες] pro άφειδες, Isae. περί τοῦ

φιλοκτημ. \*) ΐσως μέν έστιν ἀφειδες Φανοστράτω, οδ ἄνδρες, τὰς Εὐκτήμονος συμφορὰς φανερὰς καθεστάναι. \*\*)

- \*) p. 193, 3. Vol. VII. Oratorum Graecorum edit. Reisk.
- \*\*) Pro hoc exemplo in edit. Aristid. (laudatur e lectt. novv. 4. extr. ωταρίων pro φωναρίων repositum.

In X scribendum χώρας pro ώρας, Aristid. in Palinod. a) και τῆς ἀγαπητῆς ώρας ώσπερει κλῆρος ἐστίν. —40 Contra εἶεν pro εἶχεν, Aristid. in Paneg. b) τν εἶχεν ᾶπασιν ἀρετῆς διδάσκαλοι κοινοί. — Βάκις pro Βακχίς, novv. lectt. 4, 14. e poeta quodam apud Plutarch. περὶ ἀδολεσχίας. b)

- a) T. I. p. 266. b) T. I. p. 242.
- c) cap. 22. T. II. Opp. p. 513. extr. Bánic legitur in Aristid. Platon. 1. T. II. p. 12.

In Ascribendum αlωρουμένη] pro αlρουμένη, Aristid. 2. de Concord. 2) ἐπὶ λεπτῶν τῶν ποδῶν καὶ σκολιῶν αlρουμένη.
— Contra θεριναὶ pro θεωριναὶ, Aristid. in Smyrn. b) αὐραι δὲ ἠριναὶ τε καὶ θεωριναὶ.

a) T. I. p. 568. 5) T. I. p. 232.

# DE SYLLABIS ET VERBIS ADDENDIS AC TOLLENDIS, ET DE GLOSSIS

## CAPVTIII

Haec de litteris; nunc ad syllabas. Eae quoque vél desunt vel supersunt in primis, mediis, aut extremis vocabulis.

In initio primum scribendum διάνοιαν pro ἄνοιαν, Aristid. initio Platon. 1. a) (et novv. lectt. 7, 9. e Platon. Phaedro [T. III. p. 270. A.] et Gorg. [T. I. p. 464. D.]) \*) — ἐξετάσαι] pro ἐτάσαι, Leuctr. 4. b) — μεταλαμβάνοντες] pro λαμβάνοντες, in Rom. ) ώσπεο εν σφαίοα την τάξιν λαμβάνοντες. — προφέρεις pro φέρεις, in fin. Platon. 1. d) — συμπροϊόντος] pro προϊόντος, initio Platon 1. °) — Σιπύλφ] pro Πύλφ, in Smyrn. ΄) ή μεν οὖν ποεσβυτάτη πόλις εν τῷ Πύλφ κτίζεται. — σωμάτων] pro 41των, Hel. initio 1. 6) ό δὲ αίγιαλὸς μεστά πάντα των νεοσφαγῶν. — συνέπεσθαι] pro επεσθαι, initio 6. h) — Contra scribendum βουλεύων] pro συμβουλεύων, Aristid. ad Regg. 1) - Κάσον pro Καύκασον, in Rhodiac: k) καί νῦν Κάρπαθον μεν, καὶ Καύκασον, καὶ ἄλλας νήσους, οἰπουμένας έστιν ίδεῖν. - στάσεως | pro συστάσεως, in Panath. 1) — δητε pro μαδητε, Herod. orat. περί πολιτ. 11) απεστέρηται δε τοσούτον χρόνον, εως αν παράδειγμα μαθῆτε.

221

- a) T. II. p. 7.
- \*) Hic in edit. Aristid. inseritur: "έξηκε] pro ήκε."
- b) T. I. p. 460. c) T. I. p. 223. d) T. II. p. 108.
- e) T. II. p. 3. f) T. I. p. 229. g) p. 2, 22.
- h) p. 271, 6. i) T. I. p. 513. / k) T. I. p. 546.
- 1) T. I. p. 161. m) p. 47. extr. edit. Reisk.

In medio scribendum ἀνανταγώνιστοι] pro ἀνταγώνιστοι, Aristid. in Asclep. \*) μόνοι δε ούτοι πλήθει και άρετη προγόνων είσιν άνταγώνιστοι. - είσηγησαμένους pro είγησαμένους, Platon. 2. b) — ἐπιδεικνυμένου pro ἐπιδειμένου, Serm. 4. °) — ἐπιδειμένου γάρ μου λόγους τινάς. — ὀνομαστότατα] pro ονομαστά, in fine Panath. d) et ονομαστοτάτών] pro ονομάτων, de Paraph. quod olim in ονομαστών mutarunt. (In edit. Aristid. legitur mutaram) e) - παρακαταθέσθαι pro παρακαθέσθαι, in Panath. f) — σκοπέλου] pro σχύλου, in Rhodiac. ε) ή πόλις δὲ ἐν σχύλου μοίοα λέλειπται. — ύμετέρου] pro ύστέρου, in Rom. h) (sicut ήμετέρας pro ήμέρας, Andocid. περί τῆς πρός Δαμεδ. 1)) — χορηγήσειεν pro χωρήσειεν, Serm. 1. λ) ἀνακοπτόμενον] pro ἀκοπτόμενον, Hel. initio 2.1) - ἀλλήλοις] pro αλλοις, 9. m) — αναδειχθηναι] pro αναχθηναι, 10. n) - προσταττόμενα pro πραττόμενα, Lys. κατὰ 'Αλκιβιάδ. °) - καταψηφισάμενοι pro καταφεισάμενοι, Antiph. τετραλ. β. P) μη καταφεισάμενοι δυσμόρους ήμας κατάστήσετε. -42 βουλευομένοις pro βουλομένοις, Lycurg. κατά Λεωκο. 4) ἐπιβολάς pro ἐπιβάς, Polyb. 8. ) — ξυνοικήσειν pro ξυνοίσειν, Thucyd. 2,  $[44.]^*$ ) — κατεθίζων pro καθίζων, novv. lecit. 3, 21. ex Dione Cass. [57, 14.] — ἀλλήλων pro ἄλλων, ibid. 8, 19. e Iustino Mart. 5) - Contra scribendum αλλοις pro αλλήλοις, Aristid. 2. de Societ. t) et αλλων pro αλλήλων, 1. de Concord. ") εξον δ' ακινδύνως τὰ ὑπάργοντα καρποῦσθαι, εὶ μετ' ἀλλήλων ὑπάρξει, ζημίαν λογιείται. - βεβαιότητος] pro βεβαιότης, Serm. 4. \*) — γοαμμῶν] pro γοαμμάτων, Platon 2. x) — διάξοντας pro διατάξοντας, in Eleusin. y) et διάττουσιν pro διατάττουσιν, in Asclep. 2) ούτοι δὲ πανταχοῦ τῆς γῆς διατάτ-τουσιν, ωσπερ άστέρες. — ἔλθωμεν] pro έλεγχθωμεν,

Leuctr. 2. a) - θάνον] pro θάνατον, de Paraph, β) - καθέουσι] pro καταθέουσι, in Paneg. γ) - όμοίας] pro όμονοίας, 1. de Concord. δ) έθελησαι καὶ τούτων μετά της όμονοίας ακούσαι γνώμης. — όμμα pro όνομα, Hel. 8. 1) και τότε όνομα ή ποεσβύτις έμπίπρατο, καὶ τὰ μέλη παρείτο. — μαντείαν pro μαρτυρίαν, Dinarch. κατά Δημοσθ. () - κήρας] pro κήουκας, Synes. hymn. 1. η) — οψέ pro οψομαι, novv. lectt. 1, 11. ex Musaeo in Her. et Leandr. 3)

a) T I. p. 42. b) T. II. p. 281.

c) T. I. p. 836. Hie in edit. Aristid. additur: ,,vouisavras pro voulous."

d) T. I. p. 189. f) T. I. p. 139.

e) T. II. p. 398. h) T. I. p. 221. g) T. I. p. 541. i) p. 95, 5. ed. Reisk.

k) T. I. p. 280. 1) p. 66, 29. m) p. 448, 22.

n) p. 501, 15. o) p. 584, 4. p) p. 666, 5. edit. Reisk.

q) p. 224, 7. r) cap. 17. §. 10.

\*) In edit. Aristid. adduntur: "ac similiter in Alcib. 1. (T. II. p. 118. B.) Plato dixit, ἀμαθία γὰο ξυνοιπεῖς, ώ βέλτιστε."

s) ad Orthodox, quaest 59. p. 425. C.

t) T. I. p. 502. u) T. I. p. 525. w) T. I. p. 523.

- x) T. II. p. 147. Est enim locus Platonis in Protag. T. I. p. 326. D.
- y) T. I. p. 259. z) T. I. p. 45. a) T. I. p. 441.

y) T. I. p. 237. δ) T. I. p. 523. β) T. II. p. 380.

- ζ) p. 45, 8. η) In editione Petauiana est hymn. s) p. 390, 15. 4, 426.
- 9) vers. 213.

Apud Epictet. 29. pro ως εὐ Σωνράτης legendum ως Εὐφράτης. v. Heyn, ad h. l. et Alberti Obs. in N. T. p. 213, qui idem p. 472. apud Etymol. M. in v. άμαρτῆσαι pro ἀτυχῆσαι legi vult ἀποτυχ. et p. 29. apud Eunap. p. 145. pro comias rezovens reponi inbet 60φ' ου τυχ. quam emendationem Boissonadius p. 108. recte secutus est. Idem Albertius p. 105. in Gloss, vett. ita legit: "dφελήθη, profecit. ωφέλημα, iuuamen." Vulgo deest ωφέλημα.

In fine scribendum καθωσίωτο] pro καθωσίω, Aristid. in Reg. a) (quo loco coniecturam nostram scriptus codex, ut et aliis permultis, confirmavit.) - τελευτών-43τες pro τελευτών, Platon. 2. b) καὶ τελευτών ἀπήλλαξαν, ώς ἴομεν. - τότε pro τὸ, in Gratulat. °) quod etiam pro

markey - divergery process, and the

ταῦτα ponendum apud Lys. κατὰ 'Ερατοσθ. d) et Athenae. fragm. (h. e. 15, p. 694. B.) et pro τοῦτο, in fine Panath. c) — Contra scribendum ἔχου pro ἔχουτι, Aristid. initio Leuctr. 1. f) τὸ παρὸν δ' ἀδίκου τάξιν ἔχουτι γιγνώσκεται. — et διαγγέλλου] pro διαγγέλλουτι, extrema Platon. 1. f) quanquam locus est mutilus. — μάρτυρι pro μαρτύριον, Platon. 2. h) — τοῦ pro τούτου, Platon. 1. l) νόμους δὲ δὴ τούτου χάριν ἡμῖν ἐτίθης χωρὶς αὐ τοσούτους τὸ πλῆθος. — ὑπόμνημα pro ὑπομνήματα, in Eleusin. k) — πότε pro πότερα, Gorg. ὑπὲρ Παλαμήδ. l) πότερα δὲ ἐκόμισαν, ἡμέρας ἢ νυκτός;

- a) T. I. p. 59. Ante hunc locum in edit. Aristid. positum est: "απαντα pro απαν."
- b) T. II. p. 125. c) T. I. p. 272. d) p. 407. edit. Reisk.
- e) T. I. p. 192. Post hoc exemplum in edit. Aristid. laudatur lectt. novv. 1, 7. ubi μένος factum ex μέν.
- f) T. I. p. 410. g) T. II. p. 106. h) T. II. p. 192. i) T. II. p. 65.
- k) T. I. p. 259. l) p. 106. ed. Reisk. Iam in edit. Aristid. adduntur haec: "Hoc addam denique, reperisse me verbum, cui et caput et pedes desint. Nam pro μη, nisi me vehementer fallit, α-μῦναι scribendum in Lesbonact." nempe p. 205, 18. (p. 9, 8. edit. Reisk.)

Iam sicut syllabae, sic etiam voces unius syllabae non raro vel desiderantur, vel vacant. Ac primum xal et oûx desunt saepissime a): tum διὰ, παρὰ, πρὸς, ἐπὶ, περὶ, et alia, quae nihil est opus singillatim omnia recensere b). Contra καl saepe superest c), et oûx d), ut sl initio Sicul. 1. c) et oû initio in Rom. l) ut aliqua de multis proferam. (In edit. Aristid. additur: "Nihil enim huiusmodi a nor bis in Aristide est annotatum, ne quid nimis. Quemadmodum porro voces monosyllabae, sic etiam polysyllabae nonnunquam eodem pacto vel desunt, vel supersunt. Ac sicut litteras initio diximus vel geminari saepe, vel geminatas reddi singulas: sic in vocibus integris accidit, ut eae propter similitudinem nunc frustra geminentur, nunc44 in unam duae contrahantur: quanquam hoc etiam per aliam inscitiam fieri solet. De contractis exempla pauca

proferam, cum reliqua per se cuivis possint occurrere. Itaque Leutr, 4. g) deest βούλονται ante δύνωνται. ἐάν μή ἄρχωσι τῶν Ἑλλήνων, μηδ' ἄπερ δύνωνται ποιείν. — in Rom. h) deest πάντα] post ταῦτα. — deest μένειν] post συνευχομένη 1). συνευχομένη τον απαντα αίωνα τήνδε τήν doχήν. - deest έγων ante έχειν k). - deest πολιτείας post πολίτας 1). in quibus est perspicua similitudo: nam dissimilium nihil est opus exempla producere. - Similiter, ut dixi, temere geminantur voces. Sic πυνθάνεται παρ' έτέρου παρ' έτέρου τὶ καὶ ζήτεῖ legitur Platon. 1. 11) et paulo ante "): εί μηδε δήτως τεχνίτης διαρκής μηδείς, cum τεχνίτης e priore versu sit inepte repetitum. Quid? quod Platon. 3. °) decem verba sunt e tertio proximo versu alieno loco inculcata? Iam in Neptun. P) legitur: dia δυοίν δίς είς εν συνιούση. at vacat δίς, [Hic inseruntur in edit. Aristid. ,, quemadmodum et els ante vois, Serm. 3. (T. I. p. 313.) teste codice antiquo." Et mox post celebrari adduntur haec: "Non aliter quod ait de rhetorica Platon. 1. (Τ. II. p. 57.) φαίνεται τοίνυν έξαρχης ύπερ τοῦ δικαίου συστάσα καὶ νομισθείσα, ώσπερ ἀφ' ὧν, ὅπερ εἶπον, τούτο ζόχυσαν ὄνομα οί νόμοι: in his ὄνομα superfluum habeo. Quomodo enim recte dicatur aliquid λοχύειν τουνομα, non possum dispicere.] ut ex historia disci potest; quandoquidem solent Isthmia tertio quoque anno celebrari. Denique sic in Genethl, 4) dicit: ήτε γάο παρούσά σοι της γενέσεως άρχη μέγιστον άγαθον επάγουσα, του ένιαυτου έξ άρχης είς τέλος. ήτε αυτίκα διαδεξο-45μένη πάλιν ἀρχή, καὶ ταῦθ' ένὸς ὄντος ἔτους, καὶ ταῦτ' ού παθέστηπε, το πατοσόν σοι προγονητικόν έπι χρηστή τύγη τροφείον ἀποδιδούσα. Heic equidem, ut dicam quod sentio, tria haec: καὶ ταῦτ' ού, prorsus eiicienda puto, quippe quae de prioribus: καὶ ταῦθ' ένὸς ὄντος Erove, excreverint. 1) Atque haec de similibus.

a) vt apud Aristid. Panath, T. I. p. 145. extr. καὶ deest ante verba τῆς μὲν γνώμης. Et in Serap. T. I. p. 47. ante ὁεῖα. it. in Rom. T. I. p. 200. inter εἶναι et κτῆσιν. Et in Smyrn. T. I. p. 254. ante ἄλλα. ου deest in Rom. T. I. p. 215. ante nomen δύναμις. it-

in Apell. T. I. p. 70. ante verba σύν τινι. it. Panath. T. I. p. 166. ante πλέον. it. ibldem p. 136. ούκ ante ξμελλον. et Platon. 2. T. II. p. 168. ante ξχειν. Platon. 2. T. II. p. 145. ούχ ante ξτεφος. Conf. Noun. Lectt. 8, 6. ex Thucyd. 6, 35. p. 401, 92.

- b) πρός deest apud Aristid. Platon. 2. T. II. p. 184. anto την βάσατον. it. διὰ de pac. 2. T. I. p. 408. anto ἐαυτῶν. it. ἐπὶ de Paraph. T. II. p. 868. anto παντὸς ἴσον. it. παρὰ, vbi etiam solus genitimus sufficere potest. Vid. Lexic. Xenoph. Vol. III. p. 407. b. it. περὶ, de quo vid. ibid. p. 509. Inprimis saepe articulus deest, vt vnum alterumue exemplum hic posuisse sufficiat. τὸ omissum est in Aristidis Panath. T. I. p. 149. anto χάριν τοῖς θεοῖς ἔχειν. Εt τὰ ibidem p. 188. anto τῆς παρούσης. Similia diligens lector facile multa inueniet.
- c) vt Panath. T. I. p. 115. ante verba vxò xollov. Quum vero cuiusque loci sententia facile quemlibet, qui quidem attentus sit inter legendum, docere possit, vbi haec particula iudicari debeat omittenda esse, plura exempla addere veritus sum.
- d) Vbi particula o

  superesse putanda atque eiicienda sit, plerumque ita manifestum est, vt exempla colligendi labore recte supersedere posse mihi videar, praesertim quum boni veterum scriptorum editores ea de re monere lectores cousueuerint.
- e) Τ. Ι. p. 363. πότερα εί χρη μεταπέμπεσθαι.
- f) Dubius sum, qui locus obuersatus sit menti Canteri.
- g) T. I. p. 462. h) T. I. p. 200. i) p. 206.
- k) p. 209. ταύτα έχειν οίοιτο, απες έβούλετο.
- l) p. 218. m) T. II. p. 36. n) T. II. p. 36.
- o) T. II. p. 318. extr. p) T. I. p. 25. q) T. I. p. 74.
  - r) In edit. Aristid. sequuntur iam haec: "Quare sic rectius quam "factum est, possint haec verti: Nam et praesens ortus tui ini"tium, annum optimum ab initio reducit, et subsecuturum mox ini"tium, idque eodem anno, paterna et avita secundis avibus nu"trimenti praemia tibi persolvit. Ponitur enim heic eleganter κα"θέστηκεν pro φαίνεται» quemadmodum in Asclep. (T. I. p. 41.)
    "dixit: θανμαστώς ώς ἐπιτήδειον καθέστηκεν. Si quis tamen nihil
    "geminatum volet credere, alteram sequetur expositionem."

Dissimilia porro quae sunt, e glossematibus fere oriuntur; de quibus paulo post dicemus. Nunc ad ea pergamus loca, in quibus plura verba, versusque integri nonnunquam vel addendi sunt, vel auferendi. quae quamvis est omnium difficillima corrigendi ratio, saepe tamen nonminus est, quam aliae ullae, certa. Ceterum heic quo-

\_\_ \_ \_ \_ \_ \_ tls nev eneïva

πάντα γε μυθήσαιτο καταθυητών ἀυθοώπων;
casu incidi; eumque ξομαιον οὐ φαῦλον ἐποιησάμην, cum et versus hic esset huic loco conveniens, et verborum similitudo, propter ἐκεῖνα repetitum, reliqua fuisse omissa demonstraret. Quid? quod Eustathius in eundem versum (p. 1459, 51.) sic ait: τὸ δὲ, τἰς κεν ἐκεῖνα, δύναταί ποτε παρφδηθῆναι πρός τινος, ἐπὶ ἀφηγήσεως πολλῶν δυσχερῶν. 47Sic Hel. 4. ¹) post ταινίαν desunt: ἐνδοῦναι δή μοι σχολὴν πρὸς αὐτὸν εἰπῶν, ὡς εἶχον πειθόμενον, οὐδὲδσον ἐλάχιστον ὑπερθέμενος, ἐπελεγόμην τὴν ταινίαν. Sic et k) post

ἐπεσταλμένα desunt: πράττε νυπτ καὶ τάχει συμμάχοις εἰς τὸ λαθεῖν ἀποχρώμενος. εἰ δὲ καὶ τὰ πρὸς ᾿Αρσάκην ἐπεσταλμένα. Plura proferre exempla non est necesse. ad ea, quae supersunt, verba contendimus: quae quoniam glossis fere debentur, de his dicendum restat.

- a) T. I. p. 470. b) T. J. p. 212.
- c) T. II. p. 328. Nempe est locus Platonis de rep. 10. T. II. p. 600. B.
- d) T. II. p. 279. e) T. I. p. 275. f) T. I. p. 341.
- g) T. I. p. 304. h) Odyss. v, 113. sq. i) p. 180, 3.
- k) 8, p. 406, 83.

Eae vel pro contextu ponuntur, vel huic inseruntur. Atque heic merito deploranda venit superioris temporis librariorum inscitia, qui, quaecunque supra lineas in bonis auctoribus loco glossarum seu glossematum (sic vocantur notae, quae glossas sive difficilia vocabula breviter explicant) annotata reperiebant, ea vel emendationes esse contextus, vel membra censentes, temere et inscite nunc expulsa vera scriptura, nunc apud veram, contextui infulserunt. Neque hoc in poetis tantum contigit, quanquam saepissime, ut novv. lectt. 2, 11. ex Theocr. (5, 27.) ibid. 4, 1. ex Eurip. (Phoenn. 206. 727. 885. 976. 987. 1013. 1390. 1735. Med. 668.) cap. 18. ex Aristoph. (Ecclesiaz. 1065.) et cap. 21. ex Hesiod. (theog. 32. 287.) ostendimus: verum etiam in oratoribus, ut ex nostro primum docebimus.

Pro contextu glossa ponitur primum de Paraph. \*)48 ubi τέτταρες et ήμῖν legitur in carminibus pro τέτορες et ἄμμιν. — Iam initio in Serap. b) pro διαχαράττουσι in scripto legebatur διαχειρίζουσι. — pro πειράται Platon. 2. σπεύδει. c) — pro ἐπιχωρήσαντες \*) (sic legendum docuimus) in eiusdem fine d) ἐπιτρέψαντες. — pro πρὸς Serm. 1. c) (et Hel. 3. f)) ώς. quae quo pertineant, nemo non videt. — Sed illud praeclarum, Platon. 1. s)) legitur: ὰ γὰρ οὐ βουλόμενοι λέγουσι, ταῦτα πείδονται λέγειν. Scriptus codex pro λέγουσι habet κελεύουσι, et illud alterum

#### 228 CAP. III. DE SYLLABIS ET VERBIS

pro expositione suprascriptum. Vt autem ad plura verba veniamus, 2. de Concord. h) pro his: ἀδεὲς τῷ κοινῷ νομίζει τὶς, antiquus habebat haec: μικρόν τι νομιοῦμεν εἰναι, quod est priorum erudita interpretatio. — Sed quid his fiet, quae Leuctr. 5. h) in eodem antiquo leguntur: ἀλλ' ὅταν ὑπὲρ τῶν ἄλλων δίκαιον παρακινδυνεῦσαι, κἄν εἰς τοσαύτην ἀγνωμοσύνην ἐμπεσεῖν αὐτοὺς συνέβη, πῶς οὐχ ὑπὲρ ἐαυτῶν μᾶλλον ἑλέσθαι τὰ βέλτιστα χρὴ, καὶ τοιαῦτα ἀγαθὰ εἰργασμένους ἀνθρώπους τὴν πόλιν, pro his: ἀλλ' ὧ τᾶν, τῆ γε ἄλλη δίκαιον παρακινδυνεῦσαι, κἄν εἰς τοσαύτην ἀγνωμοσύνην ἐμπεσεῖν δέη. δεινὸν γὰρ Λακεδαιμονίους περιϊδεῖν ἢ Θηβαίους τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα ἀγαθά. etc. quae vera sunt.

- a) T. II. p. 380. b) T. I. p. 47. c) T. II. p. 276.
- \*) Hoc quoque loco in edit. Aristid. legitur συγχωρήσωντες. Conf. supra p. 32.
- d) T. II. p. 314. e) Locum nescio.
- f) Nec hunc locum indicare possum.
- g) T. II. p. 47. h) T. I. p. 562. i) T. I. p. 469.
- In contextu porro glossam positam, tribus locis docent libri, multis aliis nos deprehendimus. Primum sub initium Panath. \*) sic legitur. καὶ μὴ μόνον τῶν πυρῶν καὶ κοιθών εἴη τὰ σπέρματα αὐτοῖς, άλλὰ καὶ τῆς δικαιοσύνης και της άλλης άπάσης διαίτης τε και πολιτείας έκ θεών αὐτοῖς εἴη τὰ σπέρματα. In antiquo desunt haec: είη τὰ σπέρματα αὐτοῖς. — Ac similiter quod extrema in Rom. b) legitur: τοσούτον ύπεραίρει τοὺς πρὸ αὐτοῦ καὶ τὸν πατέρα, ὅσον οὐδ' εἰπεῖν φάδιον, έτέρους αὐτὸς ὑπερalost, tria postremo credo habere superflua. (In edit. Aristid. adduntur haec: "Quare sic rectius possint et haec "verti: Tanto intervallo priores et patrem tanquam pu-"gil eximius superat, quantum vix dici possit.") Onod autem paulo ante °) legitur: οὐδ' ἔστιν εἰπεῖν εύρεῖν τοὺς μειζόνων τετυγηκότως, horum είπεῖν deest in Aldino cod. tanquam rov evocev expositio. — Iam quod 1. de Societ. d) habetur: xal negisiovými naměv můtove Ilias áloyla, po-

stremam harum vocum non habet scriptus codex. - quale quid etiam videtur eo loco e) accidisse, quo σοφία λογίζεται pro σοφίζεται perperam legitur. - Nos porro. quod Platon. 2. f) legitur, ἀκοὴν δέ τινα κατηγοροῦντες. καὶ ταῦτ' οὐδ' αὐτὴν σαφη τὴν ἀκοὴν, in his τὴν ἀκοὴν pro glossa habemus. - Neque secus in his de Panath. 8) πότερον ταύτα, μόνα ἀκούσαντες τῶν πεπραγμένων τῆ κατ' ήθος πόλει, ή ταϊς ξαυτών πατρίσιν ούκ αν συμβουληθέντες καὶ ταῦτα καὶ τάλλα ὑπάργειν, ὅσα τῆ πόλει, illud κατά 50 hos e scholiis huc relatum puto: siquidem non raro solent illa, xarà nos dictum aliquid, monere. - Similiter quod in Asclep. h) dicit: πλεύσαντες είς Κώ, την Μεφοπίδα γην, οἰκουμένην ὑπὸ Μερόπων, quatuor haec postrema tollenda censeo, tanquam explicationem vocabuli Μεροπίδα, atque adeo γην pro την male positum, ut et Hel. 5. 1) et Polyb. 4. 1) Alibi quidem 1) sic ait: nal περί Κῶ ταυτηνί τὴν Μεροπίδα etc. - Sed quid his rursum fiet, quae extrema 2. de Concord. m) ex Iliad. α, 218 leguntur: οσκε θεοίς έπιπείθηται, quae tam sunt hoc loco aliena, vix ut in scholiis potuerint locum habere. forte hoc animi causa fuit olim in margine positum, et ab imperitis in contextum postea receptum. Eodem certe modo quondam in Horatio antiquissimo versum ineptissimum inter ceteros, quasi verus esset, positum reperi. (In edit. Aristid. additur: "ac simile possem e Cicerone "proferre, nisi nollem nimis audax videri.") - Neque illud simile potest huic dici, cum in Rom. ") ex Homero citat haec: εί καὶ δέκα τόσσοι εἶεν οἱ ἀντίπαλοι, quae nusquam in poeta reperias. nam vel aliter potuit haec suo tempore, vel ex alio opere legere, vel etiam, ut saepe, memoria labi.

a) T. I. p. 107. b) T. I. p. 228. c) p. 225.

d) T. I. p. 480. e) de quo v. p. 52. f) T. II. p. 243.

g) T. I. p. 174. Pro hoc exemplo in edit. Aristid. duo alia posita sunt, sic: ,,quod Platon. 1. (T. II. p. 44.) legitur: καὶ τὴν ἐπωνυμίαν διὰ τοῦτο εἰλήφασι πας αὐτῶν ἀντ ἄλλου σύμβολον μαςτύριον τῆς ἐξουσίας: in his μαςτύριον pro glossa habemus. Tum

#### 230 CAP. III. DE SYLLABIS ET VERBIS.

,, in 1. de Pace (T. I. p. 396.) haec: ἀλλὰ μὴν εἰ ἄγε μηδ' ἄν οῦ.,τοι φήσαιεν, ἔχοι δὲ μηδὲ ἐγγυήσασθαί τις, πῶς ὑμῖν καλῶς
,,ἔχει ταῦτα πιστεῦσαι, ὰ τούτοις ὑποσχέσθαι τῶν αἰσχοῶν εἶναι
,,δοκεῖ: superfluum habent ἄγε, quemadmodum alibi εἰ cum πότε,,ρα, et οῦ cum ἢ perperam ἐκ παραλλήλου ponuntur."

- h) T. L. p. 43.
- i) Locum non putaui operose quaerendum esse.
- k) Incertum est, quem locum intelligi Canterus voluerit.
- Τ. II. p. 423. Cf. Thucyd. 8, 41. vbi Schol. την Μεροπίδα περιττώς προσέθηκεν.
- m) T. I. p. 571.
- n) T. I. p. 221. Aute hunc locum in edit. Aristid. leguntur haec: ,,Denique contra prodit. (T. II. p. 409.) sic inquit: και τανθό στι ,,ού του παραδόξου λέγεται χάριν, ἀλλ' ἀμήχανον ἄλλως ἔχειν ,,αὐτὰ, κατηγορεῖ τις ἄριστος ἐπῶν ποιητὴς "Ομηρος: τις δ' ὡς ,πλεῖστον ἀνθρώποις ἀρέσκει, etc. quae sic, meo iudicio, legenda sunt: και τανθό ἀλλ' ἀμήχανον ἄλλως ἔχειν, αὐτὰ κατηγορεῖ ,,τίς ἄριστος ἐπῶν ποιητὴς, τίς δ' ὡς πλεῖστον etc. nam "Ομηρος ,,est glossae: et αὐτὰ κατηγορεῖ dicit, quemadmodum Euripides ,,nonnunquam (Phoenn. 626. Androm. 264.) αὐτὸ σημανεῖ, nec est ,,ei insolitum, poetarum flosculis dicta sua comere. ''

# DE CONIVNCTIONE VOCVM ET DISIVNCTIONE

#### CAPVT

Nunc alium corrigendi modum trademus. Is in coniunctione vocum vel litterarum perperam disiunctarum, et vicissim in perperam coniunctarum disiunctione cernitur. Inde autem originem hoc mendorum genus habet, quod olim Graeci libri sine ulla vocum inter se distantia, quae nunc est in usu, scribebantur. quo factum post est, ut qui satis periti non erant, alia vocabula non recte coniungerent, alia male disiungerent. Cuius rei cum permulta suppetant exempla, breves tamen heic, ut et in reliquis, erimus.

Scribendum igitur per coniunctionem αμα pro α μὲν, Aristid. de Paraph. a) — ἀνῆγον pro αν ἦγον, ibid. b) οῦτω ταῦτα σεμνῶς αν ἦγον. — απαντες pro α πάντες, Platon. 2. °) — ἀπήειμεν pro ἀπήει μὲν, Serm. 1. d) — et ἀνήειμεν pro ἀνήει μὲν, 2. °) — Δηλίου pro δ' ἡλίου, in Genethl. f) — ἐξὸν pro ἐξ ὧν, 1. de Concord. β) καὶ περὶ σπονδῶν ἐδέοντο, ἐξ ὧν αὐτοὺς ἐξ ἀρχῆς εἰρήνην ἄγειν πεξσαι. — ἰδία] pro εἰ διὰ, 2. de Pac. h) — καθεδούμεθα] pro καὶ αἰδούμεθα, Leuctr. 5. h) — πλείονι] pro πλέον εἰς, in Rom. h) πότερον ἡ πόλις ὑπερέχει πλέον εἰς τὰς πόλεις 52 τὰς οὔσας, ἢ ἡ ἀρχὴ τὰς ἀρχὰς τὰς πώποτε γενομένας. —

προθυμότερον] pro πρότερον θυμότερον, Leuctr. 1. 1) πρόσω] pro πρὸς εω, in Nept. m) — σοφίζεται] pro σοφία λογίζεται, Platon. 2. n) οὐδεν οὖν ἄλλο, η σοφία λογίζεται κατ' ἐπωνυμίαν, ώσπες παϊδα, Σωκράτης τὸν Πώλον. σφεῖς] pro δ φής, Platon. 3. °) — ταυτηνί pro ταύτην ή, in orat. Leg. p) — ώσπερεί] pro ώσπερ εlg, Sicul. 2. 4) et pro ωσπεο εl, in Alexand. r) et pro ωσπεο ol, Platon. 3. s) (et pro ως περί, Gorg. Έλένης έγκωμ. t) et novv. lectt. 4, 27. ex Aristot. (et hic 7, 1.) et pro ως παρά, Thucyd. 6, ") et pro ωσπερ σύ, novv. lectt. 8, 17, ex Eunap. \*)) — γαμετάς pro καὶ μέθας, Hel. 1. x) μηδὲ πρὸς έτέρας ἔχειν τον νοῦν και μέθας. — ύπερησχυνόμην pro απερ ήσχυνόμην, 2. ) — Ίσοτιμίδης pro είς ὅτι μηδ' ἴσον, Απdocid. περί τῶν μυστηρ. <sup>2</sup>) — ἐξέφερον pro ἐξ ετέρου, Isae. ύπεο του Δικαιογ. α) άλλ' επ' αισγίστω επιγράμματι εξ ετέοου αὐτοῦ τοὕνομα. — τούμὸν pro τοῦ μὲν, Dinarch. ματὰ Δημοσθ. β) et novv. lectt. 3, 19. ex Aristaenet. 2, [epist. 9.] — προστάττον pro πρός τ' αὐτὸν, Dinarch. κατά 'Αριστογ. γ) — αὐθέντην pro αὐτὴν τὴν, Antiphont. τετραλ. β'. δ) μὴ οὐ μόνον τῆς γρείας τοῦ παιδὸς ἀποστερηθῶ, ἀλλὰ καὶ αὐτῆν τὴν προκαταγνωσθέντα ὑφ' ὑμῶν ἐπίδω αὐτόν. — ἐπεισόδια pro ἐπίσον διὰ, Polyb. 2. ε) προσμίξων pro πρός μείζον, 11. ξ) — εύρήσεις pro εὖ θήσεις, Clemens Alex. protrept. η) — ἀποστρατιᾶς pro ἀπὸ 53στρατιάς, Thucyd. 5, 8) - πολυμβητής pro πάλιν ήτις, in Athenae. fragm. (h. e. 15, p. 679. A.) — σῦτο pro σὺ vò, novv. lectt. 6, 29. ex Eurip. (Helen. 1145.)

a) T. II. p. 397. b) p. 394. c) T. II. p. 131.

d) T. I. p. 288. e) T. I. p. 302. f) T. I. p. 71.

g) T. I. p. 529. h) T. I. p. 405. i) T. I. p. 476.

k) T. I. p. 201. l) T. I. p. 410. m) T. I. p. 22.

n) T. II. p. 291.

o) T. II. p. 328. ob Plat. de rep. 10. T. II. p. 600. D.

p) T. II. p. 437. q) T. I. p. 379. r) T. I. p. 88.

s) T. II. p. 320. t) p. 96, 8. u) Caput ignoro.

w) p. 39. edit. Boissonad. x) p. 20, 28. y) p. 73, 17.

z) T IV. p. 34. α) p. 111, 4. ed. Reisk. β) p. 63, 12.

γ) p. 77, 9. δ) p. 671. ed. Reisk. ε) cap. 35. §. 5.

ξ) cap. 12. §. 4. η) p. 23. C. ϑ) cap. 60. v. Zeibich athleta παράδοξος p. 40. sqq.

Contra scribendum per disjunctionem all' of pro alλοι Aristid. Platon. 2. a) αλλοι μεν εν ενθενούσι τοῖς πράγμασι την άρετην αὐτῶν ἔδειξαν. (et Isae. περί τοῦ Κίρων. b)) - αλλό τι pro αλλ' ὅτι, bis, in Aegypt. c) et Platon. 2. d) (et Andoc. περί τῶν μυστηρ. e)) — αὖ τῆς pro  $\alpha \vec{v} \tau \tilde{\eta}_S$ , in Panath. bis. f) —  $\alpha \vec{v}$   $\tau \hat{o}$  quoque pro  $\alpha \vec{v} \tau \hat{o}$ , in Eteon. <sup>g</sup>) — et αὖ τῶν pro αὐτῶν, in Aegypt. <sup>h</sup>) et Panath. 1) (et αῦ τοὺς pro αὐτοὺς, Thucyd. 8. k)) — γ' ἔτι pro-γέτι, Platon. 1. 1) — δ' σντες] pro δόντες, 2. de Concord. m) εί τριχη μεν οίχουντες, εν και τ' αὐτὸ φρονουντες έδείκνυσθε, όμοῦ δόντες άλλήλοις πολεμήσετε. — εἰς τέταςτον δε pro είς τε γαο τόνδε, in Aegypt. ") — εν εκώλυσεν] pro ενεκώλυσεν, in Panath. °) — εν εστι] pro ενεστι, 1. de Societ. P) απαντα ταῦτ' ἔνεστι, δεινὸν πλεονάζων Φίλιπ- $\pi$ ος. — ἐπειδή μου] pro ἐπὶ δήμου, de Paraph.  $^{q}$ ) — ἔστ' αίτιοι pro ἔσται μοι, in fin. Palinod. ') - δ πανταγή] pro ἀπανταχη, Platon. 2. \*) — οῦ δ' pro οὐδ', in Aegypt. t) κατά μεν στόμα τους άνέμους άνθισταμένους εξογειν, ούδ' εἰς τὰς λίμνας χυθεὶς ἡσυχάζει, μηδαμοῦ τὰ πνεύματα ἀποκωλύειν. — οὐδ' 'Αλιθέρσης] pro οὐ καλλιθέρσης, Platon. 1. ") — oử διηνέχθη pro οὐδὲ ἡνέχθη, Platon. 2.") \_ oὐ τῷ pro αὐτῷ, in Put. x) (pro οὕτῷ, Lys. κατ' 'Avδοκίδ. y)) — παυτὸς ου pro παυ τόσου, de Paraph. z) -54 τύγη τινὶ θεία pro τύχης συνηθεία, Serm. 4. 4) ή μην νομίζειν, τύχης συνηθεία συμβηναί μοι την νόσον. - ώς δὲ pro ώστε. Leuctr. 3. β) — αν αίρησομένου pro αναιρησομένου. Hel. 5. γ) — καὶ τὰ] pro κατὰ, 6. δ) — ο πρότερον] pro όπότερον, 10. ε) νικαν ήμας ζοθι, και όπότερον έστι παρά σοί, σώζεσθαι. - λόγον τῶν pro λεγόντων, Lys. ὑπὲρ Πολυστράτ. 5) - άλλ' έφίεται pro άλλα φύεται, Demad. ύπερ της δωδεκαετ. η) — εστιαν τάς pro έστι αυτάς, Isae. ύπεο του Πύζο. 8) — τινός μωρίας pro τιμωρίας, Gorg. ύπεο Παλαμήδ. ) άλλά γε ταῦτα πολλης τιμωρίας καὶ πιστεύσαι καὶ δέξασθαι. - Ινδαλμα μονᾶς pro Ινδάλμονας,

#### 234 CAP. IIII. DE VOC. PERP. CONI. ET DISI.

Synes. hymn. 1. \*) —  $\tau \alpha \tau \eta s$  pro  $\tau \alpha \nu \tau \eta s$ ,  $Polyb. 8. \( \lambda \)$ δοκούς η pro δοκούσι, 10. μ) — η μην pro ημίν, 12. ν) έπὶ τειχισμον pro ἐπιτειχισμον, Thuc. 5. ξ) — α καν pro äκαν, novv. lectt. 5, 1. ex Eurip. (Herc. fur. 1115.) ἀπώλεσε ναύτην pro ἀπώλεσεν αὐτην, in Athenae. fragm. (h. e. 15. p. 693. C.) — Twelar of pro Twelard, ibid. (p. 681. D.) — et Καμίσην, υίον μεν Αίτηβα pro καμίσηνον μεναίδηβα, p. 692. E. [In edit. Aristid. causam additam reperimus: "Sic enim Macrob. 1, 7. Ianus cum "Camese aeque indigena terram ita possidebat, ut regio "Camesene, oppidum Ianiculum vocaretur."] — τὶ μάντεως pro τιμάν τέως, lectt. novv. 4, 5. ex Alexide apud Athenae. 10, p. 421. B. o).

- a) T. II. p. 266. b) p. 215, 6. ed. Reisk. c) T. II. p. 353.
- e) T. IV. p. 47. d) T. II. p. 278.
- f) T. I. p. 187. De altero loco non curiose quaerere placuit.
- g) T. I. p. 78. h) T. II. p. 359.
- i) T. I. p, 119. Sic Platon. 1. T. II. p. 52. av rois scribendum pro αύτοῖς.
- k) capite 79. l) T. II. p. 91. m) T. I. p. 569.
- n) T. II. p. 337. o) T. I. p. 154. p) T. I. p. 488.
- q) T. II. p. 382. r) T. I. p. 269. a) T. II. p. 135.
- t) T. II. p. 884. u) T. II. p. 25. w) T. II. p. 220.
- x) T. J. p. 255. z) T. II. p. 387. у) р. 229.
- α) T. I. p. 327. β) T. I. p. 450. γ) p. 228, 1.
- ε) p. 469, 16. ð) p. 299, 39. (f) p. 692, 3.
- η) p. 266, 4. ed. Reisk. **8**) p. 66, 9. ı) p. 109, 6.
- z) In editione Petauii hymn. 3, 314.
- μ) cap. 13. §. 9. v) cap. 6. §. 3. 2) cap. 13. §. 4.
- cap. 44.
- o) In huius capitis fine editio Aristid. haec adiecta exhibet: "Quod "si etiam Latinum quid licet adiicere, proferam, quod his diebus "in Cic. 9, ad Div. 22. ex tragoedia quadam citatum legebam, "Usurpata duplex cubile. Nam usurpat ah legendum censeo, id-"que sensu et versu astipulantibus." Praeterea iu praecedentibus duae correctiones propositae sunt: ήδη δίκην δεδώκασι pro ήδιπήπασι, et το συνειδός ή pro τούτο δοθείη. Huius sedes in Aristid. Louctr. 3. T. I. p. 457. Prioris in Louctr. 4. T. I. p. 464.

# DE METATHESI LITTERARVM ET VERBORVM

#### CAPVT V.

Aliud mendorum genus suppeditat metathesis s. transpositio tum litterarum, tum verborum, vel singulorum, vel plurium. De illis primum, post de his agemus.

Scribendum igitur ἀρκέσουσαν pro ἀρέσκουσαν, Aristid. initio Genethl. ) ώς οὐκ ἂν γενναία ψυτῆ πρὸς άσκησιν άρετης και παιδείας άρέσκουσαν. - ἐπικαταδαρθων] pro ἐπικαταθαρδών, Serm. 1. b) — ἐπιτηδειοτάτη] pro ἐπιτηδειότητα, initio Panath. °) — ἐθελόντων pro ελθόντων, bis, De non agend. d) et Platon. 2. e) έπίασιν] pro ξπαισιν, in Panath. 1) - lέναι pro είναι, saepissime. 5) — zινοῦν pro νικοῦν, 1. de Concord. h) - et eulungs pro evlungs, Serm. 4. 1) evlungs de ó deós. — γρυσόκερω pro γρυσόκρεω, in Rom.  $^{k}$ ) — τακτικά pro πτητικά (quod e πτατικά corruptum videtur), Platon. 2. 1) - λαβόντες pro βαλόντες, Leuctr. 5. m) - et λαβών pro βαλών, Platon. 2. 1) — (Contra μετέβαλον pro μετέλαβον, Serm. 5.) °) — προθύρων] pro πορφύρων, in Panath. P) τους έπι των πορφύρων όχληρους αναστήσασα. - ἐτέταχτο] pro ἐχτάτετο,  $Hel. 5. {q}$ ) - μόνους pro νόμους, Isae. περί τοῦ Κίρων. τ) — Κινύραν pro Κιούναν, Alcid. κατά Παλαμήδ. •) — άδικεῖσθαι pro διακεῖσθαι, Polyb. 6, t) - πότον pro τόπον, 15. u) Cle-56 mens Alex. Protrept. ") — Quin hoc etiam diversis in verbis contingit. Sic τούτους τοῖς ἐτέροις pro τούτοις τοὺς ἐτέρους, Leuctr. 5. \*) Sic ἐνθυμοῦν οὖν ἔφην pro ἐνθυμοῦ οὖν ἔφην, Platon. 2. ) legitur. Iam de verbis ipsis adferamus exempla.

- a) T. I. p. 69. b) T. I. p. 284. c) T. l. p. 101.
- d) T. I. p. 504. e) Dubito, quo loco. f) T. I. p. 117.
- g) v. c. Aristid. Panath. T. I. p. 96. εἶναι διὰ τῆς ᾿Αττικῆς. de Paraph. T. II. p. 400. Sic Platon. 2. T. II. p. 283. Canterus συνιέναι legi iubet pro συνεῖναι. Alia exempla habes in Lexico Xenophont. Vol. II. p. 563.
- h) T. I. p. 532. i) T. I. p. 331. k) T. I. p. 197.
- l) T. II. p. 260. m) T. I. p. 469. n) T. II. p. 262.
- o) T. I. p. 357. p) T. I. p. 112. q) p. 265, 17.
- r) p. 207, 1. edit. Reisk.
- s) p. 73, 14. Ante hoc exemplum in edit. Aristid. ponitur: ,λιμνώδες pro λιμώνδες." (Locus est Sicul. 2. T. I. p. 390.) Et postea: ,πέλας pro λύπας, in Euripidis loco quodam."
- t) cap. 57. §. 7. u) immo 8, 29, 4. w) p. 39. C.
- x) T. I. p. 468. y) T. II. p. 223.

Scribendum igitur καὶ δρόμοι pro δρόμοι καὶ, Aristid. in Panegyr. a) δρόμοι καὶ ύπὸ γῆν τε καὶ κρεμαστοί, δι' αὐτοῦ διήμοντες κύκλφ. — καὶ οί pro οί καὶ, 1. de Concord. b) (nec aliter in Asclep. c) fortasse pro κοινοί καὶ legendum καὶ κοινοί, ut nihil desit.) — τῶν μέν pro μέν τῶν, 1. de Societ. d) — τῆς διὰ pro διὰ της, in Panath. e) ως και δια της των οπλων έδέησε βοηθείας - τῷ παντὶ μέχοι pro μέχοι τῷ παντὶ, 2. de Concord. f) - διελέσθαι καὶ δείξαι pro δείξαι καὶ διελέσθαι, Platon. 2. g) τὸ δεῖξαι καὶ διελέσθαι διττὸν εἶναι τὴν όητορικήν. — φωνη Έρμοῦ pro Έρμοῦ φωνη, ibidem.  $^{\rm h}$ ) quanquam Platonis verba, quae hoc loco citantur, nusquam in Platone reperire potuimus. [In edit. Aristid. plenius legitur sic: "licet eum bis totum perlegerim. "Sic nec e Xenophonte quod in eadem oratione (T. II. "p. 146.) legitur, in ipso Xenophonte usquam reperi."] De Homerico quoque versu supra dixi. Sed ad rem. Hae verborum metatheses in poetis occurrunt saepissi-

me, et agnoscuntur facilius: nec hoc tantum, sed etiam versus integri nunc inter se bini locum mutant, nunc alieno plane loco singuli cernuntur. Iam ad maiora veniamus. Extremo Serm. 5. 1) legitur: καὶ τυχεῖν (ἐδό-57 χουν) Λούκιόν τε παρόντα τῶν έταίρων, καὶ ἄλλους τῶν περί λόγους, καὶ προτρέπειν δή με, ώσπερ είωθε τὸν Λούπιον, τάς τε διατριβάς συνέχειν, καὶ προσίεσθαι τους νέους, και δή και παιδά τινα Λούκιον πρός αὐτὸν λέγειν περί ἐμοῦ etc. cum haec sit vera scriptura: καὶ τυχεῖν Λούκιον τε παρόντα των εταίρων, και άλλους των περί λόγους, και δή και παϊδά τινα και προτρέπειν δή με, ώσπερ είωθε τὸν Λούκιον, τάς τε διατριβάς συνέγειν, καὶ προσίε τους νέους, και Λούκιον πρός αὐτὸν λέγειν. - Iam Platon. 1. k) haec habentur: ωστε καὶ ὅταν εἰς πολέμους άλλήλοις έλθωσιν ἄνθρωποι, τούς παρά τῶν αὐτογείρων πρέσβεις άφικνουμένους δέγονται και άποπέμπουσιν, ένθυμούμενοι τὸ τῶν ἡητόρων φῦλον, ὑπεξαιρούμενοι την τοῦ λόγου φύσιν, αίδούμενοι ὅτι ἐξαρτῆς ἐπὶ σωτηρία και κοινή χρεία του γένους είσηλθε. At contra scribendum est: αίδούμενοι τὸ τῶν ὁητόρων φῦλον, et ἐνθυμούμενοι ὅτι ἐξαρχῆς. — Similiter Platon. 2. 1) haec sunt in fine soritis: ούθ' έως αν ή πόλις εὐνομῆται, άνάγκη μηδένα μηδέν άμαρτάνειν άλλ' ούτε τοῦτο οίμαι . δυνατόν, ωσθ' ως εί μη τοῦτο γενήσεται, οὐδεμίαν δοκείν δεί πόλιν εύνομεισθαι, φαίης ποτ' αν. Verum ωστε, et prius ovre, locum inter se commutarunt. - Denique Contra prodit. m) ait: τους δ' όμοῦ καὶ τῷ τῆς ύγιείας άγαθο και πρός ἔσχατα κάλλους τετιμημένους, ἔλαττον58 Εγειν τούτων πειθοίμεθα. In libro scripto pro τετιμημένους legitur έληλακότας, ac recte: veruntamen non est abiiciendum alterum, sed ita totum legendum: τούς δ' όμου καὶ τῷ τῆς ὑγιείας ἀγαθῷ τετιμημένους, καὶ πρὸς ἔσχατα κάλλους ἐληλακότας. Atque ita de duabus malis lectionibus unam fecimus bonam.

a) T. I. p. 240. b) T. I. p. 529. c) T. I. p. 45.

d) T. I. p. 478. e) T. I. p. 173. f) T. I. p. 558.

g) T. II. p. 275. h) T. II. p. 287.

#### 238 CAP. V. DE METATHESI LITT. ET VERB.

- i) T. l. p. 859. Ante hunc locum in edit. Aristid. reperiuntur habe:
  ,, in Panath. (T. I. p. 166.) legitur: οὐ δὴ τὸ τοὺς ἄλλοθεν ῆκονητας και πολιῷ νεωτέφους, πρὸς αὐτόχθονας και πρεσβυτέφους,
  ,,οὐδὲ τὸ τῆς πόλεως ἐτέφοις καταδειξάσης, οὐδὲ τὸ μηδενὸς ἄλ,,λου πλὴν τῶν εἰς τὸν πόλεμον προνοουμένους, τῆς πόλεως οὐ
  ,,πλέον τοῖς ἄλλοις ἢ ταὐτη νικώσης, οὐ ταῦτα μόνον δείκνυσι τὸ
  ,,οὐκ ἴσον, etc. cum ita sit legendum: οὐ δὴ οὐδὲ τὸ τοὺς ἄλλο,,θεν ῆκοντης καὶ κ. ν. π. μ. κ. πρ. τῆς πόλεως ἐτέφοις καταδει,,ξάσης."
- k) T. II. p. 106. l) T. II. p. 166. sq. m) T. II. p. 408.

#### DE ACCENTIBVS

#### CAPVT VI.

Observandi quoque sunt accentus, qui non raro perperam collocantur. cuius quidem erroris eadem est, quae coniunctionis ac disiunctionis, origo. Siquidem veteres nudas etiam litteras absque apicibus ullis pingere solebant: id quod cum e vetustis codicibus, tum e scholiastis colligi potest, a quibus aliquando, sitne  $\eta$  verbi gratia an  $\eta$  legendum, dubitari videas. Quapropter huius quoque correctionis aliquot exempla proferemus.

Scribendum igitur αlτιῶν] pro αlτίων, Aristid. in Panath. <sup>a</sup>) ὑπὲρ τῶν κατὰ καιρούς τινας αlτίων γενομένων καρ' ἐνίων τῷ πόλει. — ἄλλα pro ἀλλὰ, ter, de Paraph. <sup>b</sup>) in Aegypt. <sup>o</sup>) et Serm. 3. <sup>d</sup>). [In edit. Aristid. additur:59, et apud poetas nonnunquam, cum pro ἄλλη ponitur. <sup>e</sup>] — κặτα] pro κατὰ, in Smyrn. <sup>e</sup>) (et Clem. Protrept. <sup>f</sup>)) — οὕκουν pro οὐκοῦν, bis, in Rom. <sup>g</sup>) et Platon. 3. <sup>h</sup>) — συνοίκια] pro συνοικία, in Palinod. <sup>1</sup>) καὶ παρέσχον οὐ τὸ κτῶμα θρηνεῖν, ἀλλὰ συνοικία ἑορτάζειν. — ταῦτα pro ταυτὰ, et contra, saepissime <sup>k</sup>). — χρῆ pro χρὴ, multis locis. <sup>1</sup>) — καρδία pro καρδία, novv. lectt. 6, 3. ex Eurip. (Bacch. 1287.) — νυν pro νῦν, apud poetas creberrime.

a) T. I. p. 170. b) T. II. p. 376. c) T. II. p. 342.

d) T. I. p. 312.

- e) T. l. p. 230. In edit. Aristid. additur: "et contra in Eurip. Cy"clope." nempe v. 234.
- f) Quem locum in mente habuerit Canterus, certo dicere nequeo.
- g) T. I. p. 204. h) T. II. p. 327. i) T. I. p. 265.
- k) vt Panath. T. I. p. 104. Platon. 2. T. II. p. 64. et 256. Polyb. 6, 44, 5. Conf. Lexicon Xenoph. Vol. I. p. 478. sq. et Vol. III. p. 866. sq.
- 1) vt Platon. 2. T. II. p. 167. et 170.

Nonnunquam etiam apostrophi nota vel omittitur, vel temere additur. Scribendum igitur μηδέν' pro μη-δέν, Aristid. tribus locis, in Panath. a) Leuctr. 1. b) et Platon. 2. °) et semel Dinarch. κατὰ Δημοσθ. d) — θεῖσ'] pro θεἰς, novv. lectt. 1, 9. ex Eurip. (Orest. 280.) — Contra μὴ] pro μὴ, lectt. novv. 6, 7. ex Aristophane (Eccles. 115.).

- a) Locum nescio. b) T. I. p. 412. c) T. II. p. 254.
- d) p. 51, 2. (p. 63, 3. edit. Reisk.

Huc pertinent etiam interpuncta, quae saepe valde negligenter posita cernuntur. Verum de his aliquod praeceptum dare, supervacuum foret.

### DE HOMOEOTELEVTIS ET HOMOEOARCTIS

### CAPVT. VII.

Admodum difficile restituendi genus est in iis vocibus, quarum vel initia, vel postrema corrupta cernuntur, vel una vel pluribus in syllabis. Atque hoc nonnunquam60 propter similes voces proximas contingit, quemadmodum supra docuimus errandi causam saepe similitudinem praebuisse: nonnunquam aliam ob rem quamlibet. De initiis corruptis primum, deinde de extremis agemus.

Scribendum igitur άλλήλους] pro αύτους, Aristid. in Panath. a) raura nal organyol mode saurous sinoures, nal πρός αύτους εκαστοι διαλεχθέντες. (et άλλήλοις] pro έαυroig, Heliod. 1. b)) — πόλις pro πολλούς, ibid. °) — μει τρίως] pro μεγίστως, Leuctr. 3. d) — (πατρός pro παιδός; novv. lectt. 6, 17. e Lycophronis fragmento apud Athe-'nae. 10, p. 420. B.) quoniam in singulis έαυτούς, πολλοίς. μεγίστην (παιδες) praecesserant. — αγει] pro λέγει, Plan ton. 1. °) (Hic in edit. Aristid. additur: ,,εὐχή pro ἀρχή.") — νυκτομαχία pro ήμερομαχία, in fin. Platon. 2. 1) ήμεῖς δε γνωρίζωμεν ήμας αὐτούς, και μή φυρώμεθα ώσπερ εν ήμερομαγία. (In edit. Aristid. laudatur similis ex eadem oratione locus (T. II. p. 167.); μη γαο ωσπες έπ νυκτομαχία τῶν φίλων άπτώμεθα.) — πάντα] pro μετά, Platon. 2. 5) nisi quis hoc ad compendiosas scripturas referri malit, quemadmodum et μετά scribendum pro κατά, Hel. 10. bis h), et Dinarch. κατά Δημοσθ. 1) (et contra, Hel. 9. k)) et ipsum zazà pro zal, extrema Platon. 1. 1) et Hel. 10. m) et Polyb. 6. ") et 11. ") et Thucyd. 8. ") et contra, Polyb. 5.  $^{q}$ ) Q

#### 242 CAP. VII. DE HOMOEOTELEVTIS etc.

- a) T. I. p. 124. b) fortasse p. 52, 18. c) T. I. p. 109.
- d) T. I. p. 450. e) T. II. p. 52. f) T. II. p. 314.
- g) T. II. p. 258. h) p. 506, 8. et 528, 40. i) p. 46, 12.
- k) p. 438, 22. 1) T. II. p. 98. m) p. 474, 33.
- n) cap. 23. §. 11. o) cap. 2. §. 9. p) cap. 83.
- q) cap. 33. §: 8.

Contra scribendum γιγνώσκομεν] pro γιγνώσκοντες, Aristid. Platon. 1. ") και τί γρη ποιήσαντας σωθηναι γι-61γνώσκοντες, άγνοοῦντες μέχρι ἐκείνου τοῦ μέρους τῆς ώρας. - διαφθείραι] pro διαφθείτο, Contra prodit. b) - ἀρχόμενοι] pro ἀργώμεθα, initio in Rom. °) - et αίσχυνόμενοι] pro αίσχυνόμεθα, Sicul. 1. d) κομισθήσονται, μόνον ούκ αlσχυνόμεθα την θάλατταν. - ώστε] pro ώσπες, Platon. 2. ") - poortizer pro poortidor, in Aegypt. 1) ovy ούτω σοφον είναι νομίζω, περίτων άδήλων φροντίδων, ούδε σκαιότητα έχειν νοῦν έχοντος τίθεμαι. et είτα pro είπε, Platon. 1. 8) quoniam praecesserant ἀδήλων et είπεῖν. μόλις] pro μόλην, de Paraph. h) quoniam sequebatur post (immo praecedebant): δυοίν έτοιν ήμιν. — συνεισβάλοιτε pro συνεισβάλοιεν, 1. de Societ. ') - άλλων] pro άλλοις, initio Panath. k) ίδία μεν άλλους άλλοις είναι τροφέας. τούτοις] pro τούτων, Contra crimin. 1) (In edit. Aristid. legitur: ", τούτων pro τούτους." Quae correctio pertinet ad Panath, T. I. p. 185.) - αὐτοῦ | pro αὐτὸς, in fine Panath. ") και τίς δήμων αυτός όξύτερος και πραύτερος. αύτους] pro αύτοῖς, in Rom. ") et Leuctr. 2. ") - αὐτά] pro αὐτὸν, initio Panath. P) et similia plura, vel potius infinita. Ut enim errandi, ita nec erratorum est modus ullus. Denique postremae vocum litterae creberrime corrumpuntur, ac praecipue cum compendiose scribuntur. qua de re sequitur ut dicamus.

a) T. II. p. 19. b) T. II. p. 402. c) T. I. p. 198.

d) T. I. p. 374. e) T. II. p. 255. f) T. II. p. 358.

g) T. II. p. 43. h) T. II. p. 887. i) T. I. p. 489.

k) T. I. p. 91. 1) T. H. p. 421. m) T. I. p. 196.

n) T. I. p. 209. o) T. I. p. 431. p) T. I. p. 101-

### DE ABBREVIATIONÍBVS

#### CAPVT VIII.

Singularem in Graeca scriptura elegantiam habent compendiosae quaedam acribendi rationes, quas abbreviationes vocant; quaeque paucis et facilibus ductibus magnum litterarum numerum complectuntur. Sed heic quoque cavendum diligenter est, ne alterum pro altero propter similitudinem substitutum, incautos fallat. Sic enim 3, 4, 7, 4, et similia non difficulter inter se commutantur. ac de similia non difficulter inter se commutantur. ac de similia non enim possunt haec observatione certa comprehendi singula.

Quin etiam lineolas supra vocabula ductas usurpant nonnunquam, ut nos, Graeci, velut cum πηο, σηο, additis lineis, pro πατήο, σωτήο, scribunt: nisi quod in talibus lineolae aliquando per incuriam omittuntur. Sic in Panath. σώει α) et πρώον b) legitur, cum σωει et πρώον fuerit scribendum: nam in Aldino quidem codice πατοφών et Σωκράτει perfecte legebatur. \*) Sic in Minerv. °) πατέρων legitur pro πατρώων. (et lsaeo περί τοῦ Κίεων. d)) nam scriptus codex πρώων habet. Contra πατρώων pro πατέρων, Lys. ἐπιτάφ. °) ὅτι νεώτεροί εἰσι, ἢ ὥστε εἰδέναι,63 οἶων πατρώων ἐστέρηνται. et Isae. ὑπὲρ τοῦ Πύββ. ¹) et Lesbon. προτρεπτ. δ) — Sic Hel. 10. h) scribendum πατρώας pro πρώτας. Locus est: μικρὰ φροντίσας καὶ γένους διαδοχῆς, καὶ πρώτας ἀνακλήσεως ¹).

#### CAP. VIII. DE ABBREVIATIONIBVS. 244

Atque haec hactenus. Sunt et alia fortasse minutiora mendorum aliquot genera, quae lectorem remorari possint: verum nobis omnia simul proponere nunc non lubet. et haec arbitramur iis, qui ingenio non plane sterili, et sermonis observatione non prorsus negligenti fuerint, propemodum posse in obscuris auctorum locis, qui non omnino sint intractabiles, ubique sufficere. Etenim cum tribus in rebus fere tota haec ratio consistat: in litteris, in syllabis, in verbis; cum quis occurret locus corruptior, videndum erit primum, num ex litteris aliqua sit e vera corrupta, num aliqua desit, aut supervacua ponatur, num duae vel tres inter se locum iniuste mutarint. dispiciendum veniet, an syllaba sit aliqua corrupta, an desit alique, vel vacet, sive id in principio, sive in medio vocabuli contingat, sive in fine. Postremo verba considerabuntur, utrum tota corrupta sint, vel in similia, vel 64in dissimilia: an per partes, in principio videlicet, aut fine: utrum addenda sint, an tollenda: utrum coniungenda sint perperam disiuncta, an perperam coniuncta disjungenda: utrum denique locum debeant mutare, an aliis insigniri notis. Haec igitur qui diligenter attenderit, et a nobis proposita memoria tenuerit exempla, ac iudicio praeditus aliquo fuerit, is magnam se facultatem scriptores Graecos castigandi, id quod nobis tradere propositum fuit, nactum iure gloriabitur.

a) T. I. p. 190.

T. I. p. 190 b) T. I. p. 97. 112.

\*) [Hic in edit. Aristid. iis, quae sequentur, omissie, ponuntur haec: "Atque his equidem exemplis mo-"tus, duo quaedam in Aristide loca prorsus ausim simi-"liter heic emendare. ut enim id in ipso facerem opere, "nunquam certe mihi imperare potui. Serm. 1. (T. I. p. "281.) postquam de Antonino dixit nonnihil, haec subii-,, cit: ἐδόκει δέ μοι καὶ ἰατφικῶν τινῶν ἐμπείρως ἔχειν ὁ δῆ-,,μος, quae verba nos ad marginem curavimus adiicien-"da, quoniam versa non sunt, quid enim heic δημος fa-"ceret, nunquam intellexeram. Sed arbitror pro eo vo-

"cabulum Antonini desiderari, quod scriba, cum iam "saepius in paucis lineis occurrisset, brevius et citius, , ut fieri solet, scribere voluerit, et "Avivos fecerit.' Id ...cum post alius non esset assecutus, ex eo  $\delta \tilde{\eta} \mu o g$  inscite "fecit. Nam A quidem in A corrumpi, quemadmodum "supra contra fieri docuimus, non fit mirum. Deinde "linea, fortasse brevior, pro accentu fuit habita. Prae-"terea quod continuo sequitur: δεξιούμενος δέ με είπεῖν, " omnino debet Antonino tribui. Quare si quis haec etiam "versa volet reliquis adiungi, sic legat: Tum ille prope "me assidere, et ab altera parte Antoninus in solio, is-"que etiam rerum medicarum peritiam habere quan-...dam videri. — Alter locus est Serm. 4. (T. I. p. 331.) "ubi se ait canticum quoddam, ad chorum pertinens, ,, omisisse, δια τὸ παντελώς αὐτοσχεδίως τε καὶ ἐκ τοῦ ῥά-, στου πεποιησθαι, καὶ όσον αὐτό φασιν, quod postremum "semper mihi suspectum fuit, cum proverbium, 6000 , αὐτο, nec alibi reperire usquam, nec heic intelligentia " consequi possem. Tandem in mentem venit, pro αὐτό "φασιν legendam ἀφοσιώσασθαι, quod olim brevius, hoc "modo, ἀφοσασθαι, vel simili scriptum, post ab impe-"ritis corruptum fuerit. Nam T et D'aliquando inter se "mutari deprehendi, propter similitudinem pronuncian-"di; deinde ut in re obscura quidvis facile, dummodo "aliquid, affictum fuit. Iam quae praecedunt, αὐτοσχε-"δίως, et έκ τοῦ βάστου, omnino cum ἀφοσιώσασθαι con-"sentiunt. Quod enim ວິດວາ ຂໍອຸດດເພິດຂອນແ facimus, id "levi brachio, quod aiunt, ac dicis causa fit. Sic doo-, σιώσασθαι πρός τον θεόν, πρός τον νόμον, πρός τους ""Ελληνας, alibi dicit Aristides, cum quid ita factum in-"nuit, ut ex officii necessitate potius, quam ex volunta-"tis promtitudine profectum vidcatur."]

1.

c) T. I. p. 17. d) p. 3, 4. ed. Reisk. e) p. 125.

f) p. 54. extr. et p. 56, 3. ed. Reisk.

g) p. 212, 6. h) p. 494, 84.

i) Omnino cum hoc capite conferri debet Montfaucon palaeograph.

#### 246 CAP. VIII. DE ABBREVIATIONIBVS.

Graec, p. 841 — 350. qui etiam p. 842. emendat locos Xenoph. (Hellen. 7, 1, 1.) et Thucyd. (3, 91.) in quibus Προκλής male vocatur, qui Πατροκλής vocari debebat. De Thucydidis tamen loco vir doctissimus ipse dubitat. Add. Franc. Ulr. Ries commentat. crit. theol. de potestate ab vxore in capite sgnoscenda propter angelos, ad locum Paullinum 1. Cor. 11, 10. (Marburgi Cattorum 1738. 4.) p. 53. sqq. In codem nomine peccatum est in Phocylidis versu apud Strab. 10, p. 487. extr. Male enim legitur vulgo Πατροκλέους pro Προκλέους, et Πατροκλής pro Προκλής. Idem vitium reperitur p. 481. D.

## GVLIELMI CANTERI SYNTAGMATIS FINIS.

#### and the state of t As we have been the other and an A Property of NoAD. E X

and the state of t Said Strings of the Control of the C Alamin Atlantic Committee author to Fig. 12. Contract Special States and Contract of

the man it has proved the bear mount

and the state of t

#### ET VERBORVM. RERVM

Abas, Deucalionis cuiusdam pater Aemum mons, qui alias Aemus pag. 72. Lyncei filius 50. Abdera 146. Abrota, Onchesti filia 52. Acamas, Thesei filius. 122. anavda, anavdos 43. 45. Acastus, Peliae f. 55, 149. Aceles, oppidum Lyciae 147. Achilles vlmi ope seruatus 104. Acrisius, Argi rex 50. sq. Add. 149. Acte, i. q. Attica 89. Actis, Solis et Rhodes f. 148. Acusilaus. Ab eo dissentit Hellanicus 19. Adrastus, Talai f. 139. sq. Aeacus, Aeginae f. 53. Pelei pater 163. Acanes, Amphidamantis f. 137. άηδοῦς, genitiuus 23. not. \* Aegeus 121. Aegialeus, Adrasti f. 140. Aegina, Asopi f. 52. 137. Aeginetae αὐτόχθονες 123. Aegyptiorum supellex 42. reges 45. αείδειν s. αδειν dicuntur prosae auctores 163. sq.

146. Aeneas 101. 152. Aeolus, Hellenis f. Macedonis pater 81. sq. Aconarius i. q. Januarius 168. Aeora, festum Athenis 133. Aepia 146. Aeson, Crethei f. 149. Aethra, Pitthei f. mater Thesei 121. sg. Aetolus 154. Αγάμεια, promontorium et portus 105. Agamemnon a Clytaemnestra occisus 127. 'Aγάθεια, Phocidis oppidum 75. Agathocles, discipulus Zenodoti Ephesii, magister Hellanici Grammatici 33. Agenor, Triopae vel Phoronei f. 'Aylanting et 'Atlantia's permut. άγνα ίερα 43. sq. Agraulos, Cecropis filia 57. Aiax, Aeaci nepos 53. Alθων 73.75.

Alcibiadis genus 53. Alcinoe s. Alcyone, sacerdos giua 80. 152. Alcippe, Martis f. 57. 129. Alcyone, Atlantis f. 63. sq. sacerdos Argiua 151. Aleus, Cephei pater 95. Alexander, i. q. Paris, pater Corythi 100. De eius nomine.164. Alekinanog Hercules 163. sq. Alizones 17. Almon 17. Almus, Sisyphi f. 74. Alope, Cercyonis f. 58. Alponus oppidum 75. Amadoci, gens Scythica 99. Amasis quomodo rex factus 46. sq. quando vixerit 114. Amazones in Atticam transcunt 10. De iis conf. 122, sq. Ambracia 84. Amelesagoras. Vid. Melesagoras. Ammonii 49. in Arabi 'Αμμούς Iupiter 49. Amphictyon regnat Athenis temporibus Cadmi 70. Amphidamas, pater Clesonymi 137. Amphion, Hyriei pronepos 63. άμφίσβατα sine άμφίσματα 24. άμφίχυτον τείχος 162. άμφότεροι 131. 133. Ampyx, pater Phemii 76. Amyntor, Phrastoris f. 108. Amyrgium 99. αναφοιχασθαι 24. Conf. interpp. ad Aristaenet. p. 274. et 515. edit. Boissonad. Anaxibia, Biantis f. 55. Anaximander orbem terrarum pri- Argus, Phoronei filius vel nepos mus in tabula pinxit 30. not. a. Anchiale vno die a Sardanapalo Aria, regio Persica 160. condita 95. sq. Andocides orator 123. sq. Andromeda, Cephei f. 97.

Andromenes an Hellanici pater? 1. anuelns apud Homerum quid? 32. ανθέρικος, genus plantae 78. sq. Anticlea, Autolyci f. 124, Antiope 8. 122, 123. αντίπηξ 23. Antisthenes mutat formam ciuitatis Atheniensis 58. Aomia i.g. Boeotia 68. sq. Apellaeus siue Apelles, Homeri et Hesiodi auus 171. Aphetae, Thessaliae oppidum 151. Aphidna s. Aphydna 121. sq. άπλάστως quid ? 9, 30. not. a. Apollo Carneus 87. Μαλόεις 93. sq. Thymhraeus 161. Troiae muros exstruit 161. sq. Apollo, Lapithae f. 74. Apollonius, Alexandriae Rhodius dicitur 29. Arcades aviózdoves 123. Arcadia olim Pelasgia dicta 51. Archagoras, Niobae f. 62. Archelaus, Penthili f. 48. Archenor, Niobae f. 62. Archias, Herculis famulus 11. 85. Areopagus 57. sq. Arestor, filius Iasi vel Echasi vel Phorbantis 50. sq. Άρητιας κρήνη 69. Arganthonius longáeuus 154. Argia, Adrasti f. Polynicis vxor 140. Argonautae an Herculis socii? 149. 'Αργος 'Ίασον et 'Ιππόβοτον et Πελασγικόν 50. sq. 49. sq. Arion Methymnaeus 89. Arisbe, Teucri filia, vnde oppido

nomen 104.

Aristomenes an Hellanici pater 1. arma primum in Lemno fabricata Axiocha, mater Chrysippi 119... 92, 155, Arnaea 76. Arne, mater Boeoti 68. oppidum 70. 76. Artaea, regio Persica 97. Artaphrenes. Vid. Daphernes. Artemis 36. Ascanius, Aeneae filius natu maximus 101. Asopus fluuius 52. Aspendus, Pamphyliae oppidum 75. Assus 17. actinoù et 'Attinoù permut. 60. Astycratia, Niobae filia 62. Atalanta quo patre vsa? 120. "Ατεια et Βάτεια 104. Atelles, Homeri et Hesiodi auus 171. Athamas, Aeoli ex Enareta f. 83. ἀθάρη et · άθήρα 25. sq. 'Atlantiàs et 'Aylantiàs permut. 'Aτλαντίδων et 'Aτλαντικών permut. 64. Atlantis filiae septem 64. sq. Atossa epistolas scribere prima in-

stituit 156. sq.

Atossae plures 156.

Augeas, Phorbantis f. 56.

Aurora et Dies permut. 166.

αὐτὸν et αὐτῶν permut. 68.

Ausonii in Siciliam veniunt 151.

Ατοσσα et Λύττουσα permut. 157.

Atreus Chrysippum interficit 118. Atthis, Cranai filia 55. 88.

'Αττικοῦ et ἀστικοῦ permut. 60.

Aurora capitur amore Tithoni 165.

Aristarchi Grammatici aetas 33.

αὐτόχθονες putantur Arcades et alii . . . Aziotae, gens Troadis 95. Bάβνς, cognomen Typhonis 43. 46. Batia, locus Troiae, et vxor Dardani '103. sq. Belochus, rex Assyriae 158. Belus, pater Cephei 98. Phinei 116. Boeotiae varia nomina 68-70. Boeotus, Itoni vel Neptuni f. 68, 70. bona quaenam sint? 41 Bosporus 78. bouem agit Gadmus 69. sq. βρύτον, cereuisiae genus 91. Cabassus, oppidum 147. Cadmeis dicta Boeotia 70. Cadmii 144. Cadmus, frater Europae, occidit draconem eiusque dentes seminat, vnde ynyevėis 68, 69, 109. Eius cum Harmonia nuptiae 69. 70. 103. Cadmus Milesius 144. και quam vim habeat? 117. 128. xal et yao permut. 105. Calliarus, Odoedoci et Laonomes filius, conditor oppidi in Locride 76. Kallivinos Hercules 164. Callisto, sacerdos Argiua 80. 168,

Callithoe s. Callithyia s. Io, sacerdos Argiua 80, 169. Cambysis cadauer an humatum? 12. fratres 159. Canace, Aeoli f. 74. Candalus, Cercaphi frater 148. αὐτή et αὖτη et ταύτη permut. 43. canere dicuptur prosae auctores

169.

Caris, i. q. Cos 147. Κάρνεα sine Καρνεία, quale festum? 87. Carpasia, Cypri oppidum 93. παταδεικνύναι 67. Cecropia olim, quae postea Attica zóvôvlos 85. 89. Celadussa 36. Celaeno, Atlantis f. 64. 9. Cephallenia 17. Gephalus causam dicit in Areopago 127. Cephei plures 52. 98. Cephenes, Cephenia 97. sq. Cercaphus, Solis et Rhodi f. 148. Cercetaei 91. Cercyon, Neptuni vel Vulcani f. Kńowas Athenia qui? 124. Κήϋκος et Κύηκος permut. 117. Ceyx quis? 117. 118. 150. Chaeron, Apollinis et Therus filius, conditor Chaeronese 83. Xalowe et Xaowe permut. 19. Chalcis, Euboeae oppidum 84. Chaldaei 17. not. d. 97. sq. Chaonia 84. Charimatae 91. Cherias, famulus Herculis 11. 85. γιάζεσθαι apud Grammaticos 34. Xoyη et Xώzη permut. 98. chori orbiculares et quadrati 89, sq. Chrysippus, Pelopis f. 118. sq. Chrysis, sacerdos Argina 80. Chrysogone, Almi f. 74. Chthonius, Spartus 109. κιβωτός de nauigio 142. cicadae vetulae iuuenescunt 167. Kılıxla et Avria permut. 97. 148. circumfluens 21. Κλησώνυμος et Κλισώνυμος et Daphernes, vnus e Pseudo-Smer-Klυσώνυμος permut. 137. sq. .

Kώzη et Χώzη permut. 98. Codri maiores 142. sq. Colaenus 124. colonia Aeolica 48. Coraxi 91. Corcyra olim Drepane vel Scheria dicta 81. Kapalaiar et Kapaliar permat. Corythus, Paridis ex Oenone f. 100. Gos etiam Caris dicta 147. Cranae olim, quae postea Attica 89. Cranaus, successor Cecropis 88. Cretheus, Aeoli ex Enareta f. 149. Criasus, Argi filius, Echasi frater 51. Crithote, oppidum 104. xgótαlos 120. Croton vrbs a Pelasgis capta 108. Crotopus, Agenoris f. 50. Crusaei, Thracica gens 101. Ctesias 12. uzñois et uziois permut. 90. utidemy scriptores 91. Curetes 56. 107. Cyathus 85. Cyclopes 20. Cycnus, Neptuni f. 95. 150. sq. Cydippe, sacerdos Argina 80. Κύηκος et Κήθκος permut. 117. Cynaethus 63. Cynus 142. Daedalus 127. 135.

Clytaemnestra 127. sq.

Δαμάσου et Δαμάστου permut. 14. Damastes, Hellanici discipulns, saepe cum magistro consentit 14. 15. 144. 152. 171. Damastes et Damascenus et Dumiades permut. 15. Danaus &O. dis interfectoribus 159. sq.

Dardanus, Iovis ex Electra £. 64. etiam Polyarches vocatus 103, Arisben vxorem ducit 104.

Darius Hystaspides quotnam filios habuerit? 160.

Dascylitis regio 101.

δè interdum omittitur 44.

Se et ys permut. 131,

 $\delta \hat{\epsilon}$  et  $\delta \hat{\eta}$  permut. 130. Deiphobus, frater Paridis 164.

Democritus trierarcha 127.

Demophon, Thesei f. 122. 136. 167. 169.

Deucalion, pater Amphictyonis 70. Dicitur Promethei filius, et in Thessalia regnauit 71. sq. De eius sede vid. etiam 142. Eius temporibus diluuium fuit 71.

Deucaliones plures 72.

Asvnalimesia et Asvnalimeia permut. 71.

dialecto Aeolicae quid solemne?

dialectus Lesbica et Mitylenaea 23. Diana Colaenis 124.

Munychia 59.

δίκην φάναι an Graecum? 131.sq. Dies et Aurora permut. 166. Dieuchidas Megaricus 9. 71. dii duodecim qui? 72. sq. Conf. 136.

dii vbi in Aegypto conuenerint?

diluuium Deucalionis et Ogygis 71. Diomede, Xuthi filia 135. Diomedis equi 146.

Dionysius Thrax, Alexandriae natus, appellatur Rhodius 29. Dioscuri Atticam vastant 121. Liov et δι' ων permut. 40. dithyrambi 89. sq. Dius, Hesiodi pater 171.

tis f. 69. Eius a Gadmo socisi dentes seminati 109. sq.

Drepane, antiquum Corcyrae nemen 81,

**∆0000** 117.

Dulichium 17.

duodecim dii 71.72. 136. Dymbrius Apollo 161.

δυσπαράδεπτον et δυσπαρατήτω permut. 111. 112.

"Εκβασος num in lacos mutandum? 50. sq.

Echion Spartus 109.

exloyy quid? 111.

exreiver quid? 7. not. r.

Ection, Electrae Atlantidis f. 103. είς τὸ αὐτὸ et είς δὲ αὐτῶν permut. 95.

Electra, Agamemnonis f. 119. Electra, Atlantis f. 64. dicitur a nonnullis vxor Cadmi 70. ab inquilinis Eroarnyle, etiam Electryone 102.

Hliurous et Huious permut. 138. Electrides portae Thebarum 103. Elis ab Iaso condita 49.

Eleorum tribus 154.

Elymi ex Italia migrant in Siciliam 151.

Emathion, frater Memnonis 166. interdum neglectum a librariis

év, apud, prope 61. 140.

Enarete, Deimachi f. 83. Conf.

Endeis, Chironis f. 163. έγγράφεσθαι 125.

"Eννομος et Eυνοπος permut. 85. 'Hŵς et 'Hμέρα permut. 166. έπαινείν an sit cupere 129.

έπαινοῖμι 23. not. \*

draco, fontis Aretiadis custos, Mar- Epei siue Epii 154.

Ephorus, veritatem ipse negligens, eoorou' i'ze 34. reprehendit Hellanicum 12. in cum genitiuo 57. έπl et ὑπὸ permut. 129. έπιβάλλειν apud Suidam quid? 4. filii et nepotes confasi 74. έπιγοαφή et έπιγοαφομένη permut. emistelas prima composuit Atossa 156. sq. equos immortales donat Iupiter yao et zal permut. 105. Troi 162. Erechtheus idem qui Erichthonius Erembi, genus Arabum 112. Eretria 115. Erichthonius, Vulcani filius, Panathenaea instituit 55. Erigone, Aegisthi f. 48. 132. 133. \*Holpov et Equov permut. 146. Erysichthon, Myrmidonis filius vel Glaucus, Sisyphi e Meropa f. 64. nepos 73. sq. Erythia, mater Eurytionis 20. diues 21. filia Geryonis 21. in insulam a poetis mutata confunditur cum Gadibus 20. Erythrae, oppidum Ionicum 53. 54. 115. ἔσω et ἔξω permut. 43. Eteocles, frater Polynicis 140. ήθάνιον quid? 42. Euboea a poetis Asopis vocata 52. Εύδειπνον, i. q. Αλώρα 133. Εύνομος et "Εννομος et Εύρύνομος permut. 85. eunuchorum origo 160. sq. εύφημα κείσθω 34. Euripidis aetas 3. Euripus 112. Europa, Phoenicis filia, ab Ioue rapta 68, 70. Eurytion, Erythiae et Martis f. 20.

fenestrae templi lapideae 43. 45. fons, quo hausto stomachus lapidescit 156. formicae 107.

ifa et ico permut. 43.

Gadira 20. not. h. Gargara 17. sq. ys et de permut. 131. Gela, Siciliae oppidum 147. Gelanor, Sthenelae filius, pulsus a Danao 50. Gelo, Hymari et Aetnes f. 147. in Genealogiis dissentit Hellanicus ab Acusilao 19. genitivi vsus insolentior 47. sq. Geryonis boues 145. filia 21. Glisas, Boeotiae oppidum 140. γράψας et στέψας permut. 107. Gras vel Graus, Archelai f. 48.

Haemus, alias Aemus vel Aemum 146.

Halicarnassus a Doriensibus condita 25.

Halirrhothius 57. 127. 129.

Harmonia, Martis et Veneris filia, Cadmi vxor 69. Electrae Atlantidis filia vocatur 103. dona nuptialia a Diis accipit 69. De eius ornatu vid. 140. sq.

Hecataeus Milesius quando vixerit? 1. 3. 4. 5. fuit zolvzlaνης 30. not. a.

Hectenes, agri Thebani olim incolas 69.

Hecuba, mater Deiphobi, Hectoris, Paridis 164.

Helena, Jouis filia 121. sq. Helius, Persei filius natu minimus, condit Helos 57.

Helladius et Hellanicus permut. **86.** 

Hellanicus et Helenus permut. 37. 'Ελλάνικος et 'Ελληνικός permut. 87. 187.

Ellávinos et Ellyvinos permut.

Hellanicus 1) Lesbius, historicus, tractauit etiam geographiam Equos et Holnov permut. 146. ! mon 1. Eius aetas 3 -7. libri 8. 18. 22. landatores 8 --- 10. reprehensores 13 - 18. dissen- Hesiodus exscriptus fuit ab Acusio ab Acusilao et Hesiodo 19. sq. nomen 37. nulla in Plinii · historia naturali mentio 36. Lesbius et Milesius confusi 2. 15. 23-26. non tamen diuersi **27 — 30.** September 16. 1. 1.

- 2) Milesius. Eius libri 2. 23.
- . 3) alius, vt videtur, qui de Orphica theologia scripsit legeta et légétat permut. 79. 106.
  - 4) Grammaticus 83 35. Hierophantae, genus sacerdetum 126. sq.

· Hellanici plures 2.

Hellanodicae nunc duo, nunc dei de de la compa cem 154.

Helle vbi mortua 158.

Helotes 56. sq.

`Ημέρα et 'Hŵs vt synonyma permut. 166.

'Ημέρας et 'Hlέπτρας permut. 138. Heniochi 91.

Heraclidae quando in Peloponnesum reuersi? 48.

Hercules interficit Nelei filios 55. - famulum aquae ministrum 85. hydram 118. Stymphalidas 120. amat Hylam 116. pocule ve- historias scribendi ratio antiquisctus Erythiam 21. Geryonis

boues abigit 145. expeditionena aduerous Amazonas suscipit 122 149. Hesionen liberat et Troiam vastat 162. duodecim diis aras consecrat 72. ipse inter hos dees refertur ab Accepting 73. cognominatur Alekizanos et Kallivinos 163 sq. Ne Hercules quidem contra duo 118. Hosuldes, sacerdotes Iunonis Ar-

giuae 80: 17.21.37.1

. 80. Eius pater et filius fuit Sca- Herodotus Doriensis scripsit Ionice 25. dictus est Thuring 29. Eins âctas 8. 6. 

> silao 20. Eius genus Hellani. ons refert ad Orpheum 107. 170. 171.

Hesione a patre Laomedonte exposita liberatur ab Hercule 162: legà et legela permut. 44. sq.

legauerns et legauerns permut. 152.

Hieronymus Aegyptius 106:11 /

Athemis 58 sq.

Taneds et "Inaus permut. 150.001" Ίππόβοτον" Αργος 60. π. επιμί Hippocrates Doriensis scripsis Lat nice 25. of the

Hippodamia, Oenomai filia, Polok pis vxor 118.

Hippolyte, Amazonum regina 1231 .170.4 Entertain Control of the Cont

Hippothoon, Neptuni et Alopae L. 

ίστάναι et **Ιστάν**αι τῷ λόγφ 133.

lστορία de quo praedicetur? 80. not. a. 11:1

sima 10. 11. 18. 19. 37. 38.,

ίστορικός et ίστοριογράφος 2. 3. Homeri et Hesiodi genealogia et aetas 107. 171, sqq. 14 Homeridae 63; July 1941 Homeristae 63. homonymi poetae et historici 85. ov et o permut. 47. ών et ον permut. 85. οπλοιία et οπλοποιία permut. 155. wie et ort ante infinitiuum 113. Hyades vnde dictae? 64. Hyantes, agri Thebani olim incolae 69. ύηνείν 69. Hylas Herculi amatus 116. sq. Hyperborei 144. sq. Hyperenor Spartus 109. Hypermnestra, Danai filia, sacer- Λάπη, vid. Νάπη. TWE WILL dos Argina 80. ὑπὸ et ἐπὶ permut. 129. Hyrieus, Neptuni ex Alcyone f. 63. sq. Hysiris i. q. Osiris 113.

Iasion i. q. Eetion 103. Electrae Atlantidis et Iouis f. 138. Iason ex Aeoli familia fuit, et Corinthum migrauit 149. "Iagov "Appos 50. sq. ignis in Lemno inuentus 92. Inachus, Phoronei pater 102. aequalis Amasidis 114. insulae ex feminis factae 21. Conf. nds vater 148. 148. Io, Iasi f. 50. Io alia, sacerdos Argina 80. 169. Iolaus, Herculis socius 118. Iolcus, vrbs Magnesiae 55. Ioppae rex Cepheus 98. Issa olim, quae post Lesbos 23. not. \* issasdaı 23, not. \* Isthmia 122. sq. AS 2012 Italia vnde et quando ita dicta? 145.8 No .Cl .21 .14 .01 ante

Itonus, pater Boeoti 68. 70. Iudaei deficiunt ab Amaside 114. Iuno ab Ioue catenis aureis vincta 177 of swamphallabe se Inpiter Ammon s. Hammon 49. Iliov et Sivov permut. 173.

Lacedaemon, Iouis e Taygeta f. 64. sq. Lacedaemoniorum constitutio rei publicae ab Hellanico narrata 12. 16. not. m. Laceria, Magnesiae oppidum 76. Lamponia 17. Laomedonti irascitur Neptunus 161. Laonome, mater Calliari 76. Larissa a Pelasgo condita 49. sq. vel ab Acrisio 51, 149. λάρναξ de nauigio 142. Lasus Hermionensis 89. Leda 117. 152. Lemnii cognominati sunt Sinties 92. 155. in Lemno ignis et arma

inuenta 92. 155. Leogoras, pater Andocidis 125. sq. ληψόμενος et ληψομένους permut.

Lesbos, olim Issa 23. not. \* inter Aeolicas ciuitates fere praecipua 24. Eo coloniam deduxit Gras s. Graus 48. Lesbica dialectus 23.

Leucophrys i. q. Tenedos 92, Libyes nomades 78. longaeuitatis exempla 153. sq. Lycaon, Pelasgi f. 120. Avria et Kılıria permut. 97. 148. Lycurgi Spartani merita non laudanit Hellanicus 12. Lycurgus primam instituit Olympiadem 88, 12 and heart sate

| •                                 |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Lyourgus Arcas, Cephei frater : e |                                     |
| alius, Cephei pater 98.           | Merope, Atlantis f. 64.             |
| Lycus, Neptuni e Celaeno f. 64.   | Metas Tyrrhemus 155.                |
| Lynceus, pater Abantis 50.        | Metaum, Leshi oppidum 155.          |
| Αύττουσα et Aτοσσα permut. 157.   | Midaeum, Phrygiae oppidum 77.       |
|                                   | Miletus, emissis coloniis nobilis   |
| Macarens, Solis e Rhodo f. 148.   | 144.                                |
| Macedonia nomen habet a Mace      |                                     |
| done, Acoli filio 81.             | μιν et μην permut. 106.             |
| -Macynium 17.                     | Mineruae calculus 136.              |
| Maca, Atlantis E 64.              | Minos, Cretae rex 121.              |
| Maenalus, mons Arcadiae, vnde no- | pater Deucalionis cuine,            |
| minhtus? 120.                     | dam 72,                             |
| Maeon, Homeri pater 171.          | Minotaurus 121.                     |
| Masatat et Malieszas permut. 78.  |                                     |
| Magnesiae plures vna 156.         | Misgomenae, Thessaliae oppidum      |
| mala quaenam sint? 41.            | 76.                                 |
| Malis, mater Acelli 147.          | μίσος τιγός, σdium quo quis peti-   |
| Mallous sine Malous Apollo 93.    | tur 47.                             |
| sq                                | Mitylenaea dialectus 23.            |
| Manto 93. sq.                     | Molycria 17.                        |
| Marphius, frater Cambysis 159.    | Moschi: 91.                         |
| Mars causam dicit in Arcopago     |                                     |
| 57. 127.                          | Munychia 58. sq.                    |
| μαρτυρείν cum datino quid? 127.   | Musae canunt in nuptiis Cadmi et    |
| Medea Corinthum venit 149. sq.    | Harmoniae 69.                       |
| ે રહે ઑયુર્વે પ્રવે 13.           | Myrmidon, Erysichthonis pater       |
| Medon, Pyladis ex Electra f. 119. | vel aque 78. sq.                    |
| Megara 60.                        | Myrtihus Leshius 108.               |
| Megarie 82.                       | μέθος et θυμός permut. 18. not. h,  |
| Meges Dulichiis imperat 17.       | Osidet all a company of the company |
| Melanippe nympha, wzor ktoni 70.  | Nanas, Teutamidis f. 108.           |
| sorer Hippolytae 128.             | Nang ab Hellanico vocatur Amen      |
| Melas sinus 92.                   | 16. 95.                             |
| Melesagoras 13.                   | Nausicaa, Alcingi filia, Telemachi  |
| Melia, Oceani f. 106.             | vxor 165. Vid. etiam 123.           |
| Melus, Mantus f. 93. sq.          | Naxii 84. 127.                      |
| Memnon, Tithoni f. 165, eq.       | Neleus, Codri f. 53. sq.            |
| Memphis, Cambysis frater 169.     |                                     |
| Menippe, Penei filia, mater Phra- | Grether vel Neptuni filius,         |
| toris 108.                        | condit Pylum in Messenia 54.        |
|                                   | 55. 148.                            |
| Menoetius, Actoris ex Aegina f.   | nepotes et filii confusi 74.        |
|                                   | Neptunus in Ayeopago causam dicit.  |
| μήποτε quid? 61.                  | 127, puros Troise exstruit 161.     |
|                                   |                                     |

Nãobes liberi 61. Nisaea s. Nissaea 82. Nisus, Pandionis f. 82. νόμιμα et νόμοι permut. 65. numerus integer pro imminuto Patroclus, Menoetii f. 137. 

o et ov permut. 44. Ochimus, Solis et Rhodi f. 148. Odoedocus, pater Calliari 76. Oeanthe s. Oeanthea 148. Oedipus sibi oculos eruit 141. Oenomaus, Martis e Steropa filius Pelei et Patrocli amicitia 157. 64. pater Hippodamiae 118. Oenone insula, Aegina dicta 52. mater Corythi 100. Ogyges fuit annis 1020. ante Olym- Pelor Spartus 109. Ogygia, Niobae f. 62. Ogygus αὐτόχθων 69. Penthilus, Orestis f. 48. περ 30 — 32. Olenus 17. Opus, urbs Locridis 137. 142. Perilaus, Icarii f. 135. oraculum Troianis datum 164. περίβουτος 21. Orchomenus Minyeus 59. 83. alia Perperene 1. 7.

Orestes, auctor coloniae Aeolicae Perses s. Perseus Tarsum condi-48. in Areopago indicatur 127. disse dicitur 97. sqq. Eius accusatores 135. Phaeax, Neptuni f. 81.

Phthiotide 83.

Othrys, mons Thessaliae 142.

Pactye oppidum 153. Philistus 9. Pagae 61. Pallene 101. Panathenaea 55. mut. 59. παραβάλλειν quid? 4. not. c.

παρατείνειν quid? 7. not. r. Paris, vid. Alexander. Parnassus, mons et heros 143.

Parrhasia a Pelasgo condita 51. Partamis, rex Aegypti 47. Parthenopoeus, Milanionis ex Atalanta f. 120.

Pegae, oppidum 61.

Pelagonis in Phocide armenta 69. Pelasgia, postea Arcadia dicta 51. Pelasgus, filius Triopae, vel Arestoris, vel Phoronei 49. sq. pater Phrastoris 108. et Lycaonis -120. gallated and solumnic

Pelias, frater Nelei 54.

Pelops, pater Chrysippi et aliorum 118. de succession entrapaid

piada primam 53. 106. Penthesilea, Amazonum regina 170. Pentheus, Echionis ex Agane f. 110. THE ACCOUNTS

in Arcadia, et rursus alia in Persae olim Cephenes dicti 98. Perseptolis, Telemachi f. 165.

Oropus 138. Phaethon, Solis ex Rhode f. 148. Osiris, ab Aegyptiis Hysiris dictus onul interdum omittitur 47. 105. 113. sq. Phemius, Ampycis filius, conditor

Phemiarum, oppidi in Arnaea 76.

Philomache, Amphionis f. 55. Phineus, Agenoris f. 116. vbi etiam de aliis Phineis.

Παντακλέους et Παντευκλέους per- Φωκίδος et Φθιώτιδος permut. -1.136. Taking point least population

> Фончий et Фончиний permut. 105. Polviš, palmula 49.

Phoetiae, seu

Phoetion, Acarnaniae oppidum 102.

Phor-

Phorbas, Argi'f. 50. 56. Augeae pater 56. tum 55. sq.

Triopae pater 50. 74. Phoroneus, Argi pater vel auus 50. Inachi f. 106, sq. Eius tres filii Pyrrha, Deucalionis vxor 142.

Phoronis, poema epicum antiquissimum 107. 168. Phrastor, Pelasgi f. 108. Phricium, mons Locridis 83. Φθιώτιδος et Φωκίδος permut. 135. Rhode sine Phylonome, Tragasi filia, Cycni Rhodos septem filios ex Sole ha-

vxor 95. Piraeeus 59. sq.

Piranthus, Argi f. 80. Pirasus, Argi f. 50. Pirithous, Iouis f. 121. Conf. 122.

Πίσης et πείσης permut. 119.

Pisidice, Aeoli f. 73.

Pitane 115. sq.

Pittheus, Pelopis filius, vates 121. Saii iidem qui Sinties 155.

Platacenses 125. πλαταγή 120.

πλέκειν cum genitiuo, sine άπὸ vel ex 44.

Plinthine, oppidum Aegypti 113. pluralis pro singulari 27. sq. ποιητής de scriptore quocunque

169. πολυΐστωρ 9. 80, not. a.

Πολυτοχία et Πολυτεχνία permut. 77.

Polyxenus, Medeae f. 150.

Prienenses 144.

προ et προς permut. 4.

Procris, Erechthei filia, Cephali vxor 127.

Proetus, Abantis f. 50.

zeoteivai permutatur cum zeoθείναι 140.

Neptuni filius, rex Cure- Protogenia, Deucalionis f. 142. Pygmalion, Cypri rex 93. templi Delphici spoliator Pylades, Electrae maritus 119.

Pylene 17. Pylus in Messenia, vel in Elide,

conditur a Neleo 54. sq. Pythagoras, Mnesarchi f. 66. sq.

rhapsodi 63. sq. Rhene 36. Rhipaei montes 144.

bet 148.

φοιά s. φοιή 45. Roma vnde dicta? 152.

rosae a Magis Indorum magni factae 47.

Sacae iidem qui Scythae 99. sacerdotes Argiuae 79. sq.

Salmos, Boeotiae oppidum 17. 77.

Sandan, Tarsi conditor 97.

Sandon, Hellanici cuiusdam f. 1.

Sapae iidem qui Sinties 155.

Sardanapali duo 95. sqq. Scamander exundans 104.

Scamon, Hellanici Lesbii et pater et filius 1.

Scheria, antiquum Corcyrae nomen 81.

Πολυπτυχία et Πολυτυχία, item scholiastae quomodo veterum locos laudauerint? 26. σκιάδες 87.

Scythae iidem qui Sacae 99. Eorum sedes 78.

Σέλευκος et 'Ελλάνικος permut.

Semiramis etiam Atossa vocata 157 - 159.

serui manumissi in summa rei- Telemachus vxorem ducit Nausipubl. calamitate 125.

Sicania olim dicta, quae nunc Si- Telephus 138. sq. Conf. 152. cilia 84.

Siculi vnde venerint? 151.

Sindi, regionis circa Maeotidem incolae 73.

Sinties cognominati Lemnii 92. 155.

Sipylus, Phrygiae oppidum 81. Sophoclis aetas 3. Sophronis dialectus 26.

Spalathra s. Spalethra 151.

Sparti 109.

Stephanephorus, Herculis filius, item alius, heros Atticus 60, sq. στέψας an in γράψας mutandum? 107.

Sterope, Atlantis f. 64. Stilbe, Penei f. 74. στρέφεσθαι dicitur Euripus 112. Strepsa, Thraciae oppidum 99.

Strophius, Pyladis ex Electra f. 119.

Strymo, eadem quae Trymo 163. Stymphalides aues 120. συνεπιβάλλειν 4. sq. not. c. συγγραφεύς 2. sq.

τά et τε permut. 106. talitrum quid? 85. Tálos et Kálos permut. 127. sq. Tantalis, oppidum, postea Sipylus dictum 81.

Τάνταλον et τον Τάλων permut. 128

Tarsus a Sardanapalo condita vno die 95. sq. Sed vid. etiam 97. Taygete, Atlantis f. 64. sq. Taygetus mons 65. ταύτη et αὐτή permut. 43. τε et τά permut. 106.

ts et ris permut. 66. Telamon, Herculis socius 163.

τέλος quid? 129. 133. Tenages, i. q. Phaethon 148. Tenedos, insula et vrbs 92.

caam 165. Conf. 123.

Terpander quando Carnea vicerit? 88.

tetrarchiae Thessalicae 79. Teucer, Cres, etiam Troianus vocatus 103.

Teutamias s. Teutamides 108. Thargelion, mensis Atticus 167. Theanira, eadem quae Hesione

Thebarum in Aegypto mira spelunca 111.

Thebae in Boeotia 69. Thebani αυτόχθονες 123.

Thegonium, Thessaliae oppidum 76.

θηλέας apud Homerum 32. Theocles Chalcidensis 84.

Theopompus, superbus, reprehendit Hellanicum 8, 9, 11, 12.

θεόσδια 30. 32. Thero, mater Chaeronis 83.

Theseus 8. De eius genere et rebus 121. sq.

Thestideum et Thetideum 146. Θέστιος et Θέσπιος permut. 61. Thiodamas sine

Thiomenes, pater Hylae 116.

Thucydides, cognatus Miltiadis 53. in vetustos historicos iniurius 12. sq. Eins aetas 6.

Thyestes, interfector Chrysippi 118.

Thyia, Dencalionis f. 82.

Thymbraeus s. Thymbrius Apollo 161.

Dvuos et uvdos permut. 18. not. h. Tindium, Libyae oppidum 43. sq. Tig et TE permut. 66.

Tithonus, Laomedontis f. 165. sqq. Typhon 45. sq. Tragasae, Epiri regio 94. Tragasus, pater Phylonomae 94. sq. Tyrodiza s. Tyrediza, Thraciae

tribuum nomina mutata Athenis, numerus auctus 58.

Triopas, Abantis f. 74.

Apollinis et Stilbae f. 74. Myrmidonis f. 73. Neptuni e Canace f. 74. Vdaeus Spartus 109. Phorbantis f. 50. 74. Piranthi f. 74.

Troia muris cineta a diis 161. euersa ab Hercule 162. sq. vitis vbi inuenta? 113.

Troiani urbem suam vastatam esse negant 18. 169.

Tros ab Ioue accipit pro Ganymede immortales equos 162.

Trymo, mater Priami et Hesiones Zalmoxis siue 163.

Tyndarus, pater Clytaemnestrae Zenodotus, vid. Agathocles. 132. sq.

Tyro, Crethei vxor 54.

oppidum 98. Tyrrheni olim Pelasgi appellati

ov et o permut. 44.

108.

vellus aureum vbi suspensum? 152.

Solis et Rhodi f. 74. 148. veteres per mille annos vixere

106. 153. sq. .

quando a Graecis capta? 167. Vlysses in Italiam venit 152. Eius mater 12.

Zévov et 'Iğlov permut. 173.

ζαλμός vocabulum Thracicum 67. Zamolxis 66. sq.

Zymbraeus, i. q. Thymbraeus.

#### INDEX

#### SCRIPTORVM EMENDATORVM.

Alexandrini V. T. interpretes 90. Phauorinus 50. 54. 97. 109. 115. 138. Ammonius 2. Photius 40, 60. 61. Antigonus Carystius 112. Apollodorus 135. Plinius 15, 36. Apollonius Rhoding 17. not. h. Plutarchus 123. Athenaeus 36. 42. 43. 44. 47. 75. Porphyrius apud Eusebium 14. 85, 113, Proclus 107, 173, Bekkeri Anecdota Graeca 57. Scholiastes Apollonii Rhodii 72, 78. Cedrenus 105. 117. Constantinus Porphyrog. 81. 82. Aristophanis 95. 126. 84. Callimachi 115. Dionysius Halicarnassensis 19, 37. Euripidis 62. 128. sqq. 152. 140. 141. 150. Etymologicon Magnum 57. 66. Homeri 37. 50. 55. 64. 133. 68, 105, 117, 119, 164, Eudocia 109. Pindari 109. Eusebius 106. Conf. Porphyrius. Statii, vid. Lutatius. Eustathius ad Homer. 50. 113. 138. Theocriti 116. 142. Fulgentius 77. Stephanus Byzantinus 36. 50. 51. Harpocration 61.63. 82. 83. 84. 91. 94. 95. 97. 98. Herodotus 66. 146, 147, 148, Hesychius 94. Strabo 18, 107. 130. Homerus 32. Suidas 4. 15. 28. 57. 60. 61. 66. Hyginus 28. 115. 128. Iamblichus 105. Syncellus 9. Lutatius 37. Tzetzes 155. 170. Parthenius 100. Vlpianus ad Demosthenem 59. Paus anias 128. 129. Xenophon 45, 130.

## CORRIGENDA.

| pag.    | 6.          | vers. 34.      | leg.       | vera              | pro vero                      |
|---------|-------------|----------------|------------|-------------------|-------------------------------|
| <br>L9. | 8.          | not. b.        | _          | T. l. p. 121, 18. | - 12, 18.                     |
| _       | 10.         | vers. 6.       | _          | Φίλιππος          | → Φίλλιππος                   |
| _       | 12.         | not. m.        | _          | ed.               | eg.                           |
|         | 16.         | - m.           | _          | 129.              | <b>-</b> 599.                 |
| _       | 18.         | – g.           |            | Il. 8,            | - II. δ,                      |
| _       |             | - h.           |            | Apollon.          | - Appollon.                   |
| -       | 22.         | – n.           | _          | Il. 8, et Il. 0,  | - II. δ, et II. o,            |
| _       | 23.         | - c.           |            | Il. #,            | – II. π,                      |
|         |             | lin. 19.       | _          | quod cistam       | <ul><li>quo cistam</li></ul>  |
| _       | 24.         | not. e.        | -          | Idem              | - Item                        |
| _       | <b>30.</b>  | lin. 15.       | . —        | coniunctim        | - coniunctum                  |
| -       | <b>31.</b>  | not. c.        | <b>-</b> . | Il. α,            | - 1I. α,                      |
| _       | <b>82.</b>  | lin. 8.        | -          | * Ατη             | - "Λτη,                       |
| _       | <b>8</b> 5. | <b>16.</b>     | -          | certiora          | - certoria                    |
| -       | 50.         | <b>– 31</b> .  | _          | Proetus           | - Proteus                     |
| -       | 60.         | _ 1.           | _          | Μουνύχι <b>ον</b> | — Μούνυχιον                   |
| _       | 62.         | <b>– 6.</b>    | _          | δ' φησι           | <ul><li>δ' φησι</li></ul>     |
| -       | 63.         | <b>– 17.</b>   | -          | <b>Atlantide</b>  | <ul> <li>Atlandide</li> </ul> |
| _       | 74.         | <b>– 1.</b>    |            | Τριόπεω           | - Τρίοπεω                     |
| _       | <b>7</b> 9. | <b>– 10.</b> ' |            | Athenaei          | — Athenai                     |
|         |             | _ 11.          | -          | v, 6.             | - v. 6.                       |
| _       | 85.         | <b>- 9.</b>    | _          | varie             | - variae                      |
| ,       |             | - vlt.         | -          |                   | - historici                   |
| -       | 93.         | 26.            | _          | Apollinis         | - Appollinis                  |
|         | 100.        | lin. 17.       | -          | his               | - hic                         |
|         |             | <b>- 20.</b>   | -          | β', hunc          | - β' hunc                     |
| -       |             | <b>– 17.</b>   | -          | appelletur        | - appellatur                  |
| _       |             | <b>– 16.</b>   | -          |                   | ,                             |
| _       |             | - penult.      |            | occisa            | - occissa                     |
| _       |             | - 20.          | -          | ad Pherecyd.      | - a Pherecyd.                 |
| _       | 101.        | - 11.          | -          | Θύμβοα            | – Θήμβοα                      |
|         | 100         | - 22.          | -          | Apollinem         | - Appollinem                  |
| _       |             | - 5.           | -          | patre             | - fratre                      |
|         |             | - 1.           |            | pro<br>o b        | <i>– Π</i> γο                 |
| _       | 200.        | <b>- 17.</b>   |            | 2. b)             | - 2.)                         |
|         |             | <b>– 22.</b>   |            | c)                | – e)                          |

S. C. C. Lee Contraction of the Contraction of the

,



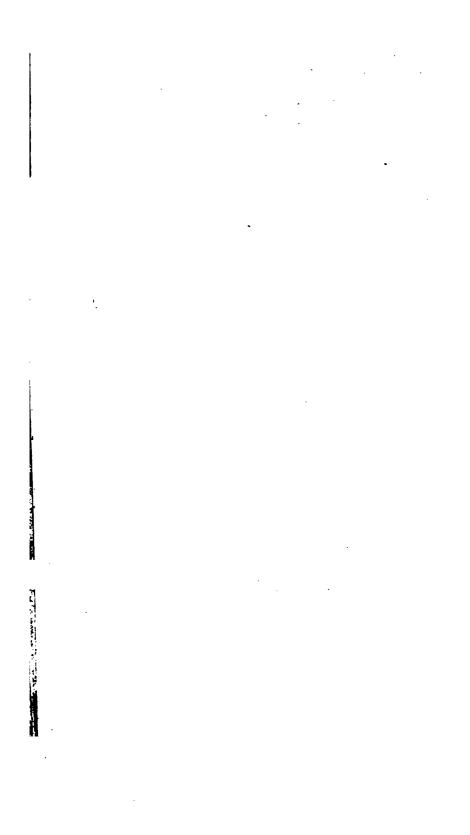

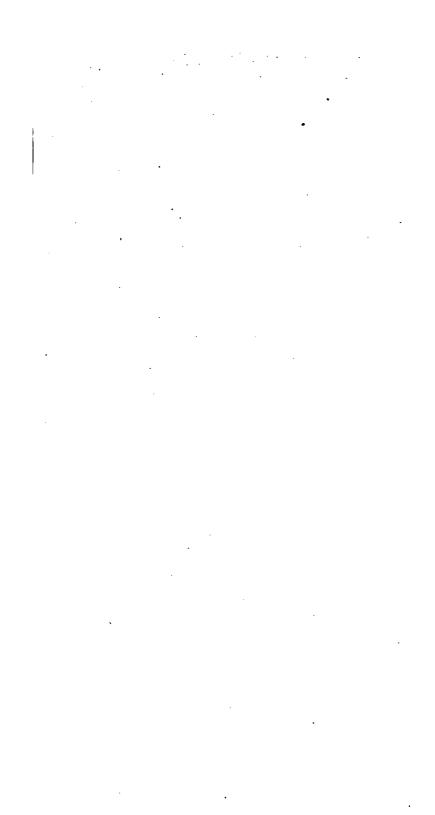

